JBAI

Horseway con the training to the terms

CONTRACT MODERALE MARKET

the second second second

to the life of the late of the

San Andrews Hill

The state of the s

THE REPORT OF THE PERSON

And the state of the state of

thought the grown teath to sport

The tribulation of the Control of the Control

Marie that the segue and the properties

Section of the Sectio

the grade with a property with a property with

read Courses dead party base upon

to the property and the second

What had been the party of the property of

COL MANTE - 5

Home to the territory of the second

Evêque de du 1

Aux Sau Dame,

NOTRE

En fai votre Ins Nous ren du Vénér qui, ava Sainte, N nuscrit q tions et votre Con revisa lui vraiment ta plusieu res. Ce

bation que travail;

pourrions

## FRAN CHARLES PRINCE

ons your donner de le receiten

ommonitation que Wenz

Evêque de Martyropolis et Administrateur du Diocèse de Montréal, etc., etc.

Aux Sours de la Congrégation Notre-Dame, SALUT ET BÉNÉDICTION EN NOTRE SEIGNEUR.

En faisant imprimer les Règles de votre Institut, nos très-chères Sœurs, Nous remplissons un des pieux désirs du Vénérable Evêque de ce Diocèse, qui, avant de partir pour la Ville-Sainte, Nous confia le précieux manuscrit qui renserme les Constitutions et Réglemens qui régissent votre Communauté; manuscrit qu'il revisa lui-même avec une sollicitude vraiment paternelle et auquel il ajouta plusieurs développemens salutaires. Ce n'est donc point une approbation que Nous avons à donner à ce travail; mais un éloge que Nous pourriens en faire, s'il était besoin,

et une recommandation que Nous devrions vous donner de le recevoir comme un ouvrage qui vous vient du ciel, en, passant par les mains d'un très-vertueux Prélat.

Pour une Communauté religieuse, rien de plus important, rien de plus cher que le Livre de ses Constitutions et de ses Réglemens ; c'est la pierre-de-touche de son Bon-Esprit, et le cachet de son type original. Pour chaque membre de la famille, c'est le livre manuel, le livre quotidien; c'est, pour ainsi dire, l'Evangile de Jésus-Christ même adressé a chacun en particulier pour lui expliquer les secrets du Divin Maître. Recevez donc celui-ci, Nos trèschères Sœurs, comme le gage de son amour et le lien sacré qui vous enchaine heureusement à son service. C'est de même que Nous vous le présentons, avec un cœur qui vous est bien dévoué. Et puisqu'en ce moment Nous exerçons auprès de ist no enumber

rous l'o xhorte. egles, vous qu vous en des ann ivre, tr conjurio garder c l'expres Dieu et virginale chères é Congrég les Sœur Marie.

En v Nous le qu'il vou bénisson pour que chaque p Ponction fasse trot et de l'ét

recevoir us vient s mains

igieuse, de plas onstituest la Esprit, iginal. mille, quoti-Ēvanessé a expliaître. trèsson enrice. s le no опя

ce

ous l'obligation pastorale de vous xhorter à la fidélité à vos saintes egles, trouvez bon, non seulement vous qui vivez à cette époque, mais vous encore qui, dans la succession des années, ferez usage de ce même ivre, trouvez bon que Nous vous conjurions dans le Seigneur de le regarder comme étant pour vous toutes l'expression de la sainte volonte de Dieu et le contrat de son alliance virginale avec vos âmes, vous ses. chères épouses, vous les filles de la Congrégation de Notre-Dame, vous les Sœurs de la Bienheureuse Vierge Marie.

En vous remettant ce volume, Nous le bénissons de nouveau pour qu'il vous soit sanctifiant. Nous vous bénissons, vous-mêmes qui le lisez, pour que vos cœurs goûtent bien chaque parole qui le compose et que l'onction sainte de la grâce vous y fasse trouver tous les biens du tems et de l'éternité!

Que la paix du Seigneur Jésus repose sur rous toutes. Amen.

Donné à Montréal, seus notre seing et sceau, avec le contre seing du Secrétaire du Diocèse, ce sixième jour de Janvier, mil-huit-cent-quarante sept.

† J. C. Ev. DE MARTYROPOLIS,

Administrateur-

· ! eliquetell abity

E. † 8.

Par Monseigneur,

J. O. PARE, CHAN-

conversed and content of the second of the property of the second of the

Secrétaire du Diocèse.

## REGLES DE ST. AUGUSTIN.

Vous êtes dans la Communaute des Sœurs, vous observerez les choses suivantes, que nous vous vous ordonnons :

## ART. I.

De la fin de l'Institut de la Congrégation.

Aimez Dieu avant toutes choses, et puis votre prochain, car ce sont les principaux commandemens qui vous ont été donnés ac Dieu.

## ART. II.

# De l'union des Sours.

Soyez parfaitement unies dans la maison que vous habitez. N'ayez qu'une âme et qu'un cœur en Dieu, car c'est pour cela que gous êtes associées.

## ART. III.

#### De la pauvreté:

Ne témoignez jamais avoir rien en proprémais que tout généralement soit possédé en commun, et distribué à chacune de vous selon son besoin par votre Supérieure, tant le vivre que les habits; non pas également à toutes, parce que vous n'avez pas des forces égales; nous lisons aux Actes des Apôtres ch. 2 et 4. que toutes choses leur étaient communes, et distribuées à tous selon le besoin qu'ils en avaient.

Que celles qui jouissaient de quelque bien dans le siècle soient bien aises de l'avoir rendu commun, lorsqu'elles sont entrées dans la Communauté; et que celles qui n'ont rien possédé dans le siècle n'y cherchent pas ce qu'elles n'ont pu avoir avant d'y entrer, mais que l'on donne tout fois à leur infirmité, ce dont elles auront besoin, bien que leur pauvreté ne leur eût pas permis de le trouver étant dans le siècle.

Qu'elles ne s'estiment pas henreuses à cause qu'elles y ont le vivre et le vêtement, qu'elles ne pouvaient trouver hors de cette maison, et ne s'élèvent pas d'avoir pour compagnes celles dont elles n'auraient pas approché dans le siècle; mais qu'elles élèvent leur cœur Lu Ciel par des désirs tout spirituels et célestes, sans chercher des biens terrestres et vains, de crainte que les Communautés ne deviennent

. 200

sh. de

2anu

utiles qu'aux riches qui sont humiliées, et non aux pauvres, si elles y deviennent superbes.

Mais d'autre part que celles qui semblaient être quelque chose ne méprisent pas les Sœurs qui de la pauvreté sont venues à une si sainte société; qu'elles tirent plutôt leur gloire de la sainteté de la profession qui leur donne pour Sœurs des filles pauvres, que de leur naissance qui leur donne pour parens des personnes

Enfin qu'elles ne se glorifient pas si elles ont contribué à la vie et subsistance commune de la maiso, en donnant une partie de ce qu'elles possédaient, et qu'elles ne soient pas si malheureuses d'avoir plus de vanité pour les richesses qu'elles auraient apportées dans la Communauté, qu'elles n'en auraient si elles en jouissaient dans la monde. Qu'elles se souviennent que tous les autres vices se nourrissent des mauvalises actions, le seul vice de l'orgueil se nourrit même des bonnes ; en enrageant les hommes à s'en énorgueillir et s'en élever : ce qui leur en fait perdre le fruit. Que sert-il à une personne de se rendre pauvre, en devenant plus superbe, en quittant les richesses qu'en les possédant?

Vivez toutes dans la paix et dans l'union d'un même esprit, et par des déférences mutuelles les unes envers les autres, honorez en yous le Seigneur dont yous êtes devenues las

erasa has dut ins so lock sag-

temples.

en propre; oossédé en vous selon nt le vivre t à toutes. es égales : ch. 2 et 4. munes, et qu'ils en

elque bien avoir renes dans la ont rien ent pas.ce trer, mais rmité, ce leur pauuver étant

ses à cauent, qu'elte maison, empagnes oché dans receur Lu célectes, t vains, de leviennent

#### De l'Oraison.

Faites soigneusement vos prières et orsisons aux heures et aux tems qui vous sont ordonnés; qu'aucune ne fasse rien dens la chapelle, sinon la prière, pour laquelle elle a été destinée, de crainte de troubler celles qui, syant permission, y voudraient prier outre les heures ordinaires.

Quand vous récitez des psaumes et des hymnes à la louange de Dieu, méditez dans le secret de votre cœur ce que vous récitez par le son de votre voix : ne chantez que ce qu'il vous sera permis de chanter.

#### ART. V.

### Du jeune et du repas.

Domptez votre corps par les jeunes et les abstinences du boire et du manger autant que la santé le permettra et qu'on vous en donne-sa la parmission ; si quelqu'une ne peut jeuner du moins qu'elle ne mange pas hors des repas, si ce n'est qu'elle soit malade.

Etant à table, écoutez en silence et sans bruit la lecture accoutumée, jusqu'à ce que vous en sortiez; et que le carps ne prenne pas seul ce qui lui est nécessaire, mais que l'esprit se nourrisse en même tems de la parole de Dieu.

Si celles qui sont plus faibles et plus infirmes à cause de leurs anciennes habitudes, sont traitées plus délicatement que les autres ; cette indulgence ne doit point causer de la peine à celles qu'ene différente manière de vie a rendues plus fortes; qu'elles ne les estiment pas plus heureuses, mais qu'elles se réjouissent plutôt de pouvoir ce qu'elles ne peuvent pas, et si l'on donne quelque chose en ce qui regarde les habits, les matelats et les couvertures à celles qui ont été élevées avec plus de délicatesse qu'on ne donne pas aux autres qui sont plus fortes, et par conséquent plus heureuses, elles doivent penser combien les Sœurs envers lesquelles on use de cette condescendance ont diminué des commodités qu'elles avaient dans le monde pour se réduire à la vie qu'elles menent présentement. encore qu'elles n'aient pu arriver à l'austérité des autres, qui sont plus fortes. Elles ne doivent pas se troubler de ce qu'on leur accorde plus qu'à elles, non parce qu'on les honore, mais parce qu'on les tolère; afin néanmoins d'empêcher cette diversité dangereuse, il faut que les riches se rendent laborieuses et austères, et que les pauvres se gardent bien d'être délicates.

Comme il est nécessaire que les malades prennent moins de nourritur, afin qu'elles n'accablent point leur corps déja abattu, aussi faut-il qu'après la maladie en ait un sois

et oraius sont dans la de elle a lles qui, outre les

et des dans le z par le e qu'il

et les int que donneut jeûers des

ot sans ce que prenne is que

d'elles tout particulier, afin de leur procurer plutôt une parfaite santé, et quoiqu'elles soient sorties de la condition la plus pauvre et la plus basse on doit se conduire de telle sorte avec elles comme si la maladie leur avait causé la fuiblesse que la première éducation a laissée aux riches; mais quand elles auront recouvré leurs premières forces, qu'elles retournent à leurs anciennes et plus heureuses coutumes, ce qui est d'autant plus convenable à des servantes de Dieu, que leur condition les engage de se contenter de moins de choses. Elles doivent prendre garde que leur propre volonté ne les retienne pas dans l'état où la nécessité les avait réduites étant malades.

Que celles-là s'estiment heureuses et d'autant plus riches qu'elles sont plus fortes a supporter une vie d'abstinence et de pauvreté. Car il vaut mieux avoir peu de choses, n'ayant besoin que de peu, que d'avoir beaucoup, ayant

besoin de beaucoup de choses.

#### ART. VE.

## De la modestie et de la chaeteté.

Que votre habit soit simple et n'ait rien de curicux, ni de singulier ; n'affectez point de plaire, par vos vôtemens, mais par vos mœurs. Les coeffes qui couvrent votre tête ne doivent pas être al claires que la coeffure paroissi

par dessous, et vos cheveux doivent être tellement cachés que la négligence ou l'artifice ne les fassent jamais paraître.

Quand vous sortez de la maison, marchez toujours ensemble, e' ne vous séparez point, quand vous serez arcivées aux lieux où vous allez. Qu'il n'y ait rien dans votre démarche, dans votre contenance et dans vos gestes qui ne puisse édifier, et que toutes vos actions se fassent dans une telle bienséance, qu'elles se ressentent de la sainteté de votre vocation.

Si vos yeux se portent sur ceux qui se présentent devant vous, qu'ils ne s'arrêtent sur personne en particulier. Car celles qui les y arrêtent désirent d'être vues de ceux auxquels elles ne doivent jamais penser; et ne dites pas que vous avez un esprit chaste, si vos yeux ne le sont pas. Et quand personne n'y prendrait garde, et ne se malédifierait pas de vos manières, comment vous cacherez-vous aux yeux de Dieu à qui rien ne peut être caché; peut-on penser qu'il ne voit pas nos actions, parce qu'il les voit d'autant plus patiemment, qu'il les voit plus sagement ; craignez donc en voulant plaire aux hommes de déplaire à Celui qui voit tout, et ne désirez d'être vues d'aucun. Car celle-là, dit l'Ecriture, est en abomination au Seigneur qui arrête trop fixement sa vue:

r procurer elles soient re et la plus sorte avec tit causé la na laissée t recouvré etournent à utumes, ca les servanengage de les doivent onté ne les cessité les

tes à supvreté. Car ayant beup, ayant

t rien de point de mœurs. doivent paroisse

## ART. VII.

### De la correction fraternelle et de la véritable humilité.

Quand vous êtes toutes ensemble dans l'église ou en quelqu'autre lieu que ce puisse être, où il y ait des hommes, prenez soin les unes des autres pour conserver votre chasteté par une vigilance mutuelle, et pour engager par là Dieu qui est en vous de vous garder vous-même.

Si vous remarquez en quelqu'une d'entre vous des regards immedestes, avertissez la promptement, afin que sa faute n'ait point de suite, et qu'elle soit bientôt corrigée, mais si après l'avoir avertie, elle y tombe de nouveau, et que vous la voyez saire encore la même chose un autre jour, que celle qui l'aura observée, quelle quelle soit, découvre aussitôt ce désordre comme une plaie qu'il faut guérir, la montrant toutefois à une ou deux de ses Sœurs, afin que celle qui est coupable puisse être convaincue par le lémoignage de deux ou trois et punie avec une juse sévérité; et n'estimez pas que ce soit vouloir du mal a vos Scars que de découvrir sinsi leurs fautes; au contraire sachez que vous ne serez pas innocentes si vous les laissez périr par un silence indiscret, lorsque vous pouvez les sauver par une sage correction. Gar si quelqu'une avait un ulcère au corps

veritable

ce puisse ce puisse z soin les chasteté r engager is garder

e d'entre tissez la point de e, mais de nouncore la elle qui découne plaie is a uno qui est lémoine jusce Vouloir r sinai le vous laissez TOUS . ection. corps

qu'elle voulut être eachée, de crainte qu'en princision, ne seriez-vous pas cruelles en vous taisant et charitables en le révélant. Combies donc êtes-vous plus obligées de ne pas dissimuler sa faute qui peut nourcir dans son cœur une corruption plus pernicieuse que n'est celle d'un ulcère dans son corps.

Avant que de faire remarquer la faute aux autres dont on doit se servir pour convaincre la coupable, si après l'avoir avertie elle a négligée à s'en co'riger, il en faudra premièrement avertir la Supérieure, afin qu'étant reprise secrètement s'il se peut, il ne soit pas besoin que les autres le sachent : que si elle dénie sa faute, il faudra se servir des autres Sœurs qui en ont été les témoins, afin que par le témoignage de deux ou trois elle soit eatièrement convaincue.

Etant convaincue on lui doit faire souffrirfe chatiment que sa faute a mérité, selon le
jugement qu'en fera la Supérieure ou le prêtre qui les gouverne; si elle refuse de s'y soumettre, qu'on la chasse de la société, encoremême qu'elle ne veuille pas en sortir; car
ce n'est pas cruauté mais miséricorde, d'agir en cette manière, puisque c'est empêcher
qu'elle n'en perde plusieurs comme par une
peste contagieuse.

Et ce que je dis touchant les regards trop libres, doit aussi être observé, avec soin dans tous les autres péchés pour les défendre, pour les découvris, pour les déclarer, pour les gupir: en témoignant dans toptes ces choses de l'affection et de la charité pour les personnes, et de la haine contre les vices. Que si quelqu'une s'est engagée dans un mal si grand et si déplorable que de recevoir d'un homme en secret ou des lettres ou le moindre petit présent, si elle le confesse d'elle-même qu'on le lui pardonne, et qu'on prie pour elle ; mais si elle est découverte et convaincue, qu'elle soufire un rigoureux chatiment, selon que la Supérieure ou le Prêtre ou même l'Evêque l'ordonnera.

### ART. VIII.

### Des vêtemens et de la propreté.

Que vos robes soient conservées dans un même lieu et commises à la garde d'une ou plusieurs Sœurs pour les secouer et empêcher que les vers ne les gâtent et ne les rongent.

Et comme vous âtes nourries des mêmes viandes communes, soyez aussi habillées des mêmes habits, et s'il se peut ne prenez point garde quel habit on vous donnera. Lorsque vous en changerez selon la saison, ne vous souciez pas qu'on rende à chacune des Sœurs le même qu'elle avait quitté, ou celui d'une autre, vous devant suffire que chacune de vous reçoive ce qui lui est nécessaire. Si

péanmoins on supportait votre faiblesse jusqu'à ce point que de rendre à chacune celui qu'elle aurait quitté, cela ne doit pas empêcher que vous ne les mettiez dans un même lieu avec les autres et sous la garde commune.

Que nulle de vous ne sasse rien pour soi en particulier, soit pour se vêtir, soit pour se coucher, soit pour se ceindre, soit pour se couvrir, soit pour mettre sur sa tête : que vos ouvrages se fassent tous en commun, avec un soin plus exact et une plus grande joie que si vous les faisiez pour vous seule et pour votre usage particulier; car c'est ce que l'Ecriture nous enseigne, lorsqu'elle nous dit, que la charité ne cherche point ses intérêts ; c'està-dire, qu'elle préfère les choses communes aux propres, et non les propres aux communes: c'est pourquoi vous reconnaîtrez d'autant plus votre avancement dans la voie de Dieu, que vous procurerez plus et aimerez davantage ce qui est commun, et non ce qui est propre et que la charité qui est permanente et éternelle régnera dans toutes les choses dont se sert la nécessité qui est passagère et temporelle.

Si donc les pères et les mères, les parens ou les alliés des Sœurs leur veulent donner des robes ou semblables choses nécessaires pour l'entretien de cette vie, qu'elles ne les reçoivent pas en cachette, mais qu'elles soient remises en commun et qu'il dépende de la

etit préne qu'on le; mais , qu'elle n que la l'Evêque

hoses de

rsonnes.

si quel-

grand et

ome en

të.

dans un d'une ou et empêie les ron-

les mêmes
billées des
enez point
i. Lorsque
in, ne vous
e des Sœurs
celui d'une
chicune de

#### XVIII

Supérieure de les distribuer à celles qui ent ont plus de besoin ; et si quelque Sœur cèle ou cache quelque chose que ce puisse être dont on lui sera présent, qu'elle soit jugée et condamnée comme coupable de larcin.

Que vos vétemens soient lavés, soit par vous, ou par les autres selon que la Supérieure Pordonnera, de peur que le trop grand désir de pou er des robes nettes ne soit cause que voirs âme ne contracte des taches intérieures.

### ART. IX.

## Des maladies et des nécessités des Saure.

Sil y a quelqu'une des Sœurs à qui la maladie ou l'infirmité rende le bain ou quelqu'autre remède nécessaire, qu'on ne diffère pas
de la baigner, et que cela se fasse sans murmure et par le conseil du médecin, de telle
sorte que si elle ne le voulait pas, elle serait
même obligée de s'y soumettre par l'ordre de
la Supérieure, et de faire ce qu'il faut qu'elle
fasse pour sa santé. Bi au contraire elle désire le bain ou quelqu'autre remède, et qu'il
ne soit pas à propos de lui accorder ce qu'elle
demande, qu'on ne cècs point à son désir x
qui nous est agréable nous est utile, encore

Sœur cèle puisse être puisse être pit jugée et arcia. Solt par Supérieugrand dé

ches inté-

soit cause

saurs.

ui la maquelqu'fière pas
ins murde telle
le serait
ordre de
qu'elle
elle déet qu'il
qu'elle
désir :
que coencore

Que si quelqu'une de ces servantes d Dieu, sent une douleur cachée au dedans du corps et déclare ce qui lui fait mal, on la doit croire sur sa parole, mais si on doute que ce qu'elle désire pour être soulagée dans son mal ne lui soit pas propre, il faut consulter le médecia.

Qu'elles n'aillent point en plus petit nombre que deux ou trois aux lieux où elles ont affaire, et que celle qui est obligée par nécessité d'aller en quelque part, n'y aille pas avec telle compagne qu'elle voudra, mais avec celle que la Supérieure voudra lui donner.

On doit commettre à quelqu'une le soin des malades, soit qu'elles commencent à se relever de leur maladie, ou qu'elles aient aussi quelque indisposition même sans fièvre, afin que la Sœur qu'on aura mise auprès d'elles pour les assister, demande à celle qui a soin de ce qui regarde le manger toutes les choses dont elles jugera que chacune aura besoin.

Que les Sœurs qui auront soin de ce qui regarde le manger, ou les robes ou le linge, ou les souliers exercent ces emplois avec charité en servant leurs Sœurs sans murmurer. Que l'on aemande les livres à une certaine heure du jour, hors laquelle on ne les puisse plus avoir, mais que celles qui ont le soin des habillemens et des souliers ne diffèrent point de les donner à leurs Sœurs, lorsqu'elles en manqueront.

#### ART. X.

De la paix et de la réconciliation entre les Saura.

N'ayez jamais de disputes ni de querelles entre vous, ou terminez-les le plutôt qu'il vous sera possible, de peur que la colère croissant ne se change en haine, et que de paille stant devenue une poutre elle rende l'âme homicide: car ce n'est pas des hommes seuls qu'il est dit dans l'Ecriture : que celui qui hait son frère est homicide ; mais le sexe des semmes est compris dans le même pré-

Celle qui aura offensé une de ses Sœurs en lui disant une parole d'injure ou de malédiction, ou même en l'accusant d'un crime, qu'elle se souvienne de réparer au plustôt par la satisfaction la faute qu'elle a commise, et que celle qui a été offensée lui pardonne sans reproche: que si elles se sont réciproquement offensées, elles se doivent pardonner l'une à l'autre, selon que les y obligent les paroles mêmes de la prière que vous dites si souvent, luquelle vous devez tacher de rendre d'autant plus sainte qu'elle vous est plus fréquente.

Celle qui est tentée souvent de colère, mais qui se hate de demander pardon de l'injure qu'elle connaît avoir saite, est meilleure que celle qui est plus lente à se fâcher et qui se porte avec plus de difficulté à prier qu'on lui

pardonn. e.

ion entre les

la querelle solutôt qu'il
plère crois—
le de paille
l'âme ho—
l'âme seuls
celui qui
le sexe des
ême pré—

Sœurs en malédicin crime, lustôt par est conne sans oquement l'une a paroles souvent, le d'aulus fré-

re, mais l'injure ure que t qui se l'on lui Que celle qui ne veut pas oublier la faute de sa Sœur n'espère pas de recevoir de Dieu l'effet de la prière qu'elle lui offre, et quant à celle qui ne veut jamais demander pardon ou qui ne le demande pas de bon cœur, c'est en vain qu'elle demeure dans la Communauté, quoiqu'on ne la chasse pas. C'est pourquoi abstenez-vous de toutes paroles aigres et rudes, et si votre bouche en a prononcé quelqu'une, vous ne devez pas avoir peine d'apporter remède à la plaie par la même bouche qui la faite.

Que si la nécessité de la discipline vous contraint d'en dire de rudes pour reprendre les Sœurs qui sont sous votre conduite et que vous connaissiez aussi avoir passé les justes bornes en ce point; on ne vous oblige pas à leur demander pardon, de peur que, vous abaïssant trop envers celles qui vous doivent être soumises, cet excès d'humilité n'affaiblisse votre autorité: mais toutefois il en faut demander pardon au commun Seigneur de toutes les Sœurs, qui sait combien vous aimez avec tendresse celle que vous corrigez reut-être avec trop de rigueur.

L'amour qui est entre vous ne doit pas être charnel mais spirituel, qui vous doit faire éviter les familiarités que certaines personnes de votre sexe, peu retenues, ont entre elles, lorsqu'elles jouent et badinent ensemble d'nne façon peu honnête et peu convenable à la profession particulière que vous faites de vivre dans la continence et de garder les rè-

gles les plus exactes de la modestie.

#### X XII ART. XI.

Des devoirs réciproques de la Supérieure envers les Saurs et des Saurs envers la Supérieure.

Obéissez à votre Supérieure comme à votre Mère en lui rendant l'honneur qui lui est dû; de peur que manquant à ce devoir, Dieu même ne soit offensé en sa personne; mais obéissez encore avec plus de soumission à l'Evêque qui a la conduite de vous toutes et au prêtre qu'il établira sous lui pour vous conduire.

C'est particulièrement la Supérieure qui doit veiller pour faire observer exactement toutes ces choses; et s'il y en a quelqu'une qui ne soit pas observée, elle ne la doit pas laisser passer avec négligence mais corriger tous les manquemens et toutes les fautes qui se commettent contre la règle, de telle sorte néanmoins qu'elle remette au jugement du Prètre qui vous gouverne ce qui surpasse ses forces et sa portée.

Qu'elle ne s'estime pas heureuse de dominer avec puissance, mais de servir avec charité; que devant les hommes elle soit élevée au-dessus de vous par le rang d'honneur que sa dignité lui donne, mais que devant Dieu elle soit prosternée et abaissée à vos pieds.

Qu'elle se montre envers vous toutes un exemple de bonnes œuvres, qu'elle corrige celles qui seront légères et inquiètes, qu'elle

ieure enrs la Su-

ne à votre
i est dû;
ieu même
obéissez
l'Evêque
au prêtre
luire.

eure qui actement u'une qui pas laisiger tous s qui se sorte nédu Prêses for-

e domiec chariit élevée neur que Diau elle

corrige qu'elle console celles qui seront abattues et décorragées, qu'elle soutienne celles qui seront
faibles et infirmes, qu'elle soit patiente à l'égard de toutes; qu'elle soit prompte à so
mortifier elle-mê le, mais qu'elle soit craintive et retenue à mortifier les autres.

Et quoiqu'il soit nécessaire qu'elle se fasse aimer et craindre, qu'elle désire plus toutefois d'être aimée de vous que d'être crainte, se remettant sans cesse dans la pensée qu'elle rendra compte à Dieu de vos âmes, c'est pourquoi vous devez avoir compassion non seulement de vous-même, mais aussi d'elle, en lui rendant une fidèle obéissance, puisque le péril qu'elle court est d'autant plus grand, que la place qu'elle tient est plus éminente.

Je prie Dieu qu'il vous donne son esprit pour observer toutes ces choses avec amour, comme de chastes amantes de la beauté spirituelle; et pour répandre une bonne odeur de Jésus-Christ par votre bonne conduite et par votre sainte vie, ne vous considerez pas comme des servantes qui sont sous le joug de la loi, mais comme des filles libres qui sont sous le règne de la grâce,

Or, afin que vous puissiez vous regarder dans ce petit livre ainsi que dans un miroir; on vous le lira une fois tous les mois, de peur que vous n'oubliez d'en observer quelque peint; lorsque vous trouverez que vous prati-

#### XXIV

quez les choses qui y sont écrites, rendez en grâce à Jésus-Christ qui est l'auteur de tons les biens, et que celles qui reconnaîtront quelques manquemens en elles aient regret du passé, et plus de circonspection et de vigilance pour l'avenir, priant Dieu qu'il leur pardonne leurs fautes, et qu'il ne les laisse pas succomber à aucune tentation.

(Fin de la Règle de St. Augustin.)

e, rendez en leur de tons îtront quelt regret du de vigilanil leur parlaisse pas

tin.)

#### REGLEMENS

DES

## SŒURS SECULIERES

DE LA

CONGREGATION NOTRE-DAME,

STABLIE A VILLE-MARIE POUR HO

NORER LA TRÈS SAINTE

VIERGE ET IMITER

SES VERTUS.



MONTREAL.
BURBAU DES MÉLANGES RELIGIEUX.
Rue St. Denis, près l'Eviché.

1846.

111-11-11 en campa e la companya de la company 

## REGLEMENS

DES

SEURS SECULIERES

DE LA

## Congregation Notre-Dame

HONORER LA TRÉS-SAINTE VIERGE ET IMITER SES VERTUS.

## ARTICLE PREMIER.

De la fin pour laquelle cette Congréga-

de perfection de la bonté de sa fin ; et la fin est le principe sur lequel est fondée son excellence : cela étant la fin principale et la première intention des filles séculières de la Congrégation de Notre-Dame, établiq à Ville-Marie, est de se consacrer sons l'aide, faveur et protection de la trèssainte Vierge, leur modèle, et avec la grâce de Notre Seigneur Jésus-Christ, à instruire, tant dans les vil-

les, que dans les autres lieux du pays, les personnes de leur sexe, et surtout de former les jeunes filles pensionnaires ou externes, à la piété, à la lecture, à l'écriture, au travail et perfection de vie et bonnes mœurs et aux diverses sortes de connaissances honnêtes et utiles.

II. Outre cette instruction, elles en verront de leurs Sœurs, dans les missions et paroisses de la campagne, pour aider à l'instruction des personnes de leur sexe, sous la conduite spirituelle des Curés ou Missionnaires.

III. Elles pourront aussi être employées à d'autres œuvres pies, pourvu qu'elles ne fassent point de tort
l'instruction, avec l'agrément de
Monseigneur l'Evêque et le consentement de leur communauté.

sainte Verge, jour modéle, el avec la grace de Netre Sergacur Jésus-Ularst, à instruire, tant dans les vil-

## ARTICLE SECOND.

Des personnes qui pourront étre reques dans la Congrégation.

I. On recevra dans la Congrégation deux sortes de personnes. premières sont celles qui auront toutes les qualités propres pour l'Institut, ou que l'on verra probablement pouvoir apprendre, pendant le tems de leur noviciat, à lire, à écrire et à faire une instruction. Celles-là pourront être employées aux écoles, soit dans les villes, soit dans les missions de la campagne; et quand elles auront fait le vœu de stabilité, elles pourront être nommées à toutes les charges de la communauté.

II. Pour être Sœurs vocales, il faut avoir fait vœu de stabilité; et avoir été nommées à la majorité des Sœurs vocales assemblées en Chapitre. C'est aussi au Chapitre à décider quelles sont les Sœurs qui doivent être admises à faire le vœts

de stabilité.

utres lieux du de leur sexe, et es jeunes filles ernes, a la piéscriture, au trale vie et bonliverses sortes nnêtes et uti-

truction, elles urs, dans les de la campanstruction des , sous la conres ou Mis-

say all of th ussi être ems pies, pourpoint de tort grement de t le consennte. Son

la Pinite of Clarist, à in

III. La seconde sorte de personnes à recevoir dans la Congrégation, se composera de celles qui, n'ayant pas les qualités requises pour les fonctions principales de l'Institut, ent cependant une très-bonne volonté, de l'aptitude des forces pour pouvoir être employées aux gros ouvrages de la communauté ou des missions. Quand elles auront fait le vœu de stabilité, quelques unes d'entr'elles pourront être admises parmi les vocales: elles auront voix active, mais non passive, pour les quatre offices de Supérieure, Assistante, Maitresse des novices et Dépositaire. Elles doivent être traitées en toutes choses comme les autres Sœurs ; afin que cette Congrégation se ressente, en tous ses membres, de la charité et union dont on y fait profession particulière.

IV. Les Sœurs vocales s'appliqueront, avec grand soin, à bien étudier et connaître les qualités des novi ces; afin de pouvoir se décider par e de person-Congrégation, qui, n'ayant ses pour les l'Institut, ent nne volonté, pour pouvoir ros ouvrages les missions. t le vœu de d'entr'elles armi les voactive, mais natre offices ante, Mai-Dépositaire. es en toutes es Sœurs ; ion se resbres, de la y fait pro-

s'appliqueien étudier des novi lécider par

Longino, no ca ... elles-mêmes sur le choix de celles qui sont appelées à les aider et à leur succéder dans l'œuvre si importante dont elles sont chargees. Elles prendront garde dans le choix des personnes à recevoir, de ne se laisser emporter par aucune crainte, ou considération humaine ; et de n'avoir devant les yeux que la gloire de Dieu et le bien de leur communauté; elles ne sauraient prendre trop de précaution pour faire un véritable discernement, et ne recevoir que celles que Dieu y appellera veritablement. On n'y admettra que des veuves ou des filles qui soient saines de corps et d'esprit, qui soient de bonne complexion, et fort affectionnées au travail.Il faudra que leur naissance soit légitime, que leur réputation n'ait été flétrie d'aucun juste soupçon d'impureté, qu'elles soient issues de père et mère sans tache et sans reproches scandaleux; qu'elles n'aient point de notable difformité de corps, ni de disposition

en avoir, comme de devenir sourdes, avengles; qu'elles aient seize ans accomplis, avant d'être reçues à la profession, pour les premières; et dix-huit ans, pour celles qui sont destinés aux gros ouvrages. Pour les qualités de l'esprit, elles doivent être telles qu'on puisse raisonnablement se prometttre qu'elles demenreront fermes et constantes dans la résolution de servir Dieu jusqu'à la mort, suivant les pratiques de cet institut; qu'elles aient surtout un esprit humble et accommodant, et beaucoup de bonne volonté et de courage.

V. Elles éviteront de recevoir celles qui seraient trop attachées à leur propre jugement, celles qui seraient légères et inconstantes dans leurs résolutions, et fort inconsidérées dans leurs paroles, ainsi que celles qui auraient une tendance à lier des amitiées particulières, à l'insu de leur Supérieure.

enir sourdes, to seize ans reçues à la emières ; et sour sont iges. Pour les doivent aisonnable les dementes dans la jusqu'à la les de cet aurtout un todant, et nté et de

recevoir attachées elles qui ntes dans aconsidéi que celnce à lier à l'insu VI. Quoiqu'il faille avoir plus d'égard aux bonnes qualités et à la bonne volonté de celles qui demandent à être reçues, qu'au bien temporel, il ne faut pas cependant les recevoir qu'elles n'apportent ce qui sera nécessaire pour n'être pas à charge à la communauté; sur quoi on suivra le réglement qui sera porté par le Coutumier.

VII. Ce réglement n'ôtera cependant pas aux Sœurs la liberté de recevoir, sans dot, de bons sujets, quand elles le jugeront à propos pour le bien de leur communauté; avec l'agrément de Monseigneur l'Evêque ou de Messieurs ses Grands Vi-

caires.

#### ARTICLE TROIS.

Des vaux simples, que les Sœurs feront de garder la pauvreté, la chasteté et l'obéissance dans la Congrégation, et de donner l'instruction autant qu'on les en jugera capables.

I. L'engagement que les Sœurs

contractent par leurs vœux; est si grand, qu'on peut l'appeler proprement un sacrifice qui ne souffre point de réserve; c'est ce qui doit obliger les Sœurs de le garder inviolablement, et de la manière la plus étroite qui leur sera possible.

il. La fidélité qu'elles doivent avoir à leurs vœux fait assez connaître, qu'elle doit être leur pauvrèté, leur chasteté, leur obéissance, et quel soin elles doivent avoir de l'instruction des personnes de leur sexe; puisque c'est dans l'exacte observance de cesobligations et des au les règles que consistent toute leur perfection et l'honneur de leur Institut.

III. Il est vrai que les vœux que les Sœurs font dans la Congrégation sont simples et non solennels, comme ceux qui se font dans la Religion; mais ils ne laissent pas d'obliger, comme ceux-ci, sous peine de péché, et de rendre coupables de sacrilége, celles qui les viole-raient, pendant le tems qu'elles demen-reront dans la Congrégation.

## ARTICLE QUATRE.

De la pauvreté.

tions les plus strictes de la vie religieuse, et le vœu qu'on en fait, en entrant dans ce saint état, étant celui, peut être, où l'on se fait plus aisément illusion, les Sœurs s'étudier int à la garder avec toute sorte d'affection et aussi parfaitement que leur Institut et le vœu qu'elles ont fait à Dieu le demandent.

II. Pour éviter toute singularité et propriété, qu'on ne saurait assez craindre dans une communauté, on ne parmettra jamais qu'aucune des Sœurs se réserve l'usage de quelque bien, ni qu'elle ait des rentes ou pension à son particulier, étant une chose entièrement contraire à la sainte pauvreté, et au bien général de la communauté. Celle qui aurait en propre quelque rente, bien ou pension, en laissera la disposition à la communauté. Dès qu'elle sera en âge, elle sera obligée d'en disposer. Que si elle voulait en donner à la communauté

ppeler proprene souffre point ui doit obliger er inviolablela plus étroite

ceux que les gation sont comme ceux mais ils ne ne ne ne ceux ci, rendre cou-ui les viole-lles demen-

le total ou une partie, celle-ci pourrait le prendre à condition que si la fille vient à sortir, la Supérieure, avec son conseil, jugera ce qu'il sera nécessaire de lui rendre sur ce qu'elle aura apporté, selon les cas et occurrence.

III. Les Sœurs vivront, quant à l'intérieur, dans une vraie désappropriation de tout : et quant à l'extérieur, elles se serviront, pour le vivre et le vêtir, de ce qui leur sera charitablement fourni par la communauté, en en usant sans attache, comme de choses qui leur sont gratuitement prêtées, pour subvenir à leurs nécessités. Elles se feront un mérite de tout ce que la pauvreté a de genant, en beaucoup d'occasions; et s'estimeront heureuses de pouvoir sacrifier toutes leurs aises à l'exemple de Notre Seigneur qui, étant riche, s'est fait pauvre pour nous, et s'est soumis à toutes les incommodités de la pauvreté.

IV. Il n'y aura, dans la communauté, non plus que dans chaque mission, qu'une seule bourse, dans laquelle seront respectivement versés tous les profits e-ci pourrait le si la fille vient ec son conseil, essaire de lui apporté, selon

quant à l'inappropriation
ieur, elles se
le vêtir, de ce
nt fourni par
nt sans attaui leur sont
r subvenir à
r feront un
auvreté a de
rasions; et
uvoir sacriexemple de
he,s'est fait
mis à toutes

ommunaue mission, elle seront les profits que font les Sœurs par leur travail, industrie ou autrement; sans qu'aucune puisse prétendre au droit d'en disposer en dons, présens, aumônes ou en quelqu'autre manière que ce soit. En général, elles ne pourront ni donner, ni recevoir aucune chose de quelque prix et qualité qu'elle puisse être, sans permission expresse de la Supérieure, qui doit la refuser à celles qui la demanderaient avec trop d'instance. Mais plus elles doivent être désintéressées pour elles-mêmes, plus il leur faut ranimer leur zele pour promouvoir le bien temporel, comme le bien spirituel de leur Communauté, et faire tous leurs efforts pour en soutenir la prospérité par leur travail et leur industrie.

V. Elies s'abstiendront même de toute expression qui répugue à l'esprit de la sainte pauvreté, telles que : Ceci m'appartient, et autres semblables. Dans la distribution des aumônes, la Supérieure consultera les moyens de la Communauté et elle

preferera aux sutres pauvres les peilles filles qui fréquentent les classes de la Congrégation, qui n'auraient pas des habits et une nourriture convegables. La Steur chargée du temporel pourni recevoir et même solliciter, avec prudence, les aumones des personnes charitables en faveur des éleves indigentes. Pour maintenir la pauvreté, la Sapériente visitera, de tems en tems, les chambres des Sœurs, pour voir s'il n'y a tien qui ferme à clef et pour êter tout ce qu'elle trouverait de superflu ou de contraire à la nauvreté, et tout ce qui pourrait montrer une trop grande atache; mais aussi elle prendra soimeusement garde qu'il n'y manque rien du simple et honnéte nécessaire que la Communante doit à chacun de ses membres.

g

r

N

to

elle de contracté demande d'elles une contracté demande d'elles une

uvres les petent les clasjui n'auraient ourriture conrgée du temmeme solliles aumones es en favenr Pour maineriente visies chambres l n'y a rien ôter tout ce erflu ou de ttout ce qui grande atrendra soiy manque necessaire chacun de

( 'oct m 130')

intégrité qui bannisse toute convoitise des vices et passions déréglées, et généralement tout ce qui peut alterer la pureté. Les Sœurs sont dans une obligation très-particulière de travailler à la mortification de leurs sens, réglant tous leurs regards de manière qu'elles ne fassent rien qui puisse offenser les yeux de Notre Seigneur, dont elles veulent être les humbles servantes et les chastes épouses. Elles doivent fuir tout ce qui est capable de diminuer la pureté à l'extérieur, comme la lecture des livres profanes, les discours inutiles et les compagnies dangereuses.

II. Qu'il n'y ait rien d'affecté dans leurs paroles, dans leurs gestes, dans leur manière de se vêtir et de se

coëffer.

III. Qu'elles évitent de former ou d'entretenir toutes sortes d'amitiées et de familiarités particulières; et encore plus de recevoir et d'écrire en secret des lettres, ce qui ne pourrait se faire sans commettre une très-grande faute: en un mot, qu'elles n'aient pas moins de soin de la pureté de leur cœur et de leur esprit, que de celle de leur corps; ce qu'elles acquerront par une parfaite mortification de leurs passions.

# ARTICLE SIX.

De l'obéissance.

13:

135

I. Les Sœurs n'auront rien de plus cher, ni de plus précieux que l'obéigsance, qui doit faire toutes les délices, et toute la consolation d'une ame véritablement chrétienne. Dieu la donne aux Sœurs assemblées dans les Communautés, con me un très-grand secours pour marcher surement à la perfection. Aussi Notre Seigneur ne nous a-t-il rien tant. recommandé que l'obéissance et par ses paroles, et par ses exemples, s'étant assujetti aux volontés de son Père Eternel, jusqu'à ne vouloir pas dire une parole que par son ordre, et ayant obéi non seulement à la très-sainte Vierge et à St. Joseph jusqu'à l'âge de trente ans,

un mot, qu'elde soin de la de leur esprit, rps; ce qu'elparfaite morions.

IX.

t rien de plus x que l'obéinles délices, et e ame véritala donne aux Communausecours pour ection. Aussi -1-il rien tant nce et par ses s, s'étant asn Père Eterdire une pat ayant obéi ite Vierge et e trente ans,

mais à toutes sortes de personnes jusqu'à la mort de la croix, ce qui doit obliger les Sœurs d'embrasser, d'une volonté libre, généreuse et pleine d'allégresse, toutes les choses qui leur sont commandées.

11. Pour entrer dans les sentimens de cette parfaite obéissance; qu'elles se persuadent bien que l'obéissance est préférée dans l'Ecriture au sacrifice; parce que, par l'obéissance on se quitte soi-même, et l'on sacrifie à Dieu sa propre volonté. Les Sœurs regarderont donc comme leur obligation la plus esentielle d'obéir à toutes les personnes qui leur tiennent la place de Notre Seigneur, sur la terre.

III. Elles seront entièrement soumises à l'autorité, juridiction, correction, gouvernement et visite de Monseigneur l'Evêque, auquel elles rendront une par-

faite obeissance.

IV. Elles doivent engore un respect et une obéissance cordiale au Supérieur qui leur sera donné par Monseigneur l'Évêque ou par Messieurs ses Grands

A

Vicaires, aux avis duquel la Supérieure et les autres Sœurs doivent de bon cœur se soumettre, comme à celui qui les doit conduire.

V. Elles obéiront aussi promptement, fidèlement et cordialement à la Supérieure, comme à leur mère, en acceptant sans murinure, mais avec respect et soumission, les offices qui leur sont assignés; en se soumettant à tous ses avis, comme si Jésus-Christ lui-même leur parlait par sa bouche; en demandant, avec fidélité, toutes les permissions de a règle; en suivant ponctuellement et sans rien changer, toutes les directions qu'elle iugera bon de leur donner, et ne faisant rien, sans sa participation. Aussi les Sœurs ne pourront faire, ni faire faire aucun message sans sa permission; elles n'écriront, ni ne recevront aucune lettre sans les lui montrer, pour qu'elle les lise, si bon lui semble, avant qu'elles soient remises à leurs adresses. Comme ils n'est rien de plus dangereux pour les Communautés, que de s'accoutumer à écrire des lettres inutiles, la Supérieure

uel la Supérieure vent de bon cœur à celui qui les doit

ssi promptement, ment à la Supéère, en acceptant ec respect et soui leur sont arsiit à tous ses avis, t lui-même leur ; en demandant, s permissions de onctuellement et tes les directions ur donner, et ne ticipation. Aussi aire, ni faire faire permission; elles ont aucune lettre r qu'elle les lise, t qu'elles soient s. Comme ils ereux pour les s'accoutumer à la Supérieure

doit employer tous ses soins pour empêcher, que cet abus ne s'introduise dans cet institut.

VI. Quant aux lettres que les Sœurs écriront à Monseigneur l'Evêque, au Supérieur, au Directeuf, au Confesseur de la Communauté, ou qu'elles recevront de l'un d'eux, la Supérieure ne les ouvrira jamais, et ne les retiendra en aucune façon; mais elle devra en présence même de celles qui les lui présenterent les fermer; et même, quand il y aura pour cela de bonnes raisons, les Sœurs pourront correspondre avec eux; sans faire passer leurs lettres par ses mains.

vII. On ne pourra s'absenter des observances par indisposition ou par quelqu'autre cause raisonnable, qu'on n'en ait obtenu dispense de la Supérieure; on lui dira pareillement après, les raisons qu'on a eues de s'en absenter, si on ne l'a point fait auparavant. C'est elle qui doit régler l'exercice des dévotions des Sœurs; elle pourra leur permettre un plus grand nombre de com-

munions que la règle ne marque, ou les priver de celles qui sont marquées par la règle, selon l'exigence des cas.

VIII. C'est à elle aussi qu'on doit s'adresser pour être soulagé dans ses peines, et pour demander à pratiquer quelque mortification, ou pour être dis-

pensé de celles de la règle.

IX. En cas d'absence ou de maladie de la Supérieure, toutes obéiront avec respect et soumission à l'Assistante, qui pour lors, tiendra sa place; et à son défaut, elles obéiront à la Maîtresse des novices, qui sera toujours la troisième. Après celles ci, chacune présidera et passera selon le rang de sa profession.

X. Les Sœurs doivent se ronvaincre que leur obéissance n'est point parfaite, lorsqu'elles veulent se permettre de faire des raisonnemens et des remontrances sur ce que la Supérieure ordonne; à moins qu'on ne les fasse en particulier et avec une volonté bien décidée de se résigner humblement et de se soumettre entièrement à tout ce qu'elle ordonnera.
On manque encort contre cette vertu,

e des cas.

ussi qu'on doit
ulagé dans ses
der à pratiquer
u pour être dis-

marque, ou les

ou de maladie obéiront avec Assistante, qui ace; et à son Maîtresse des s la troisième. présidera et sa profession. se convaincre point parfaite, nettre de faire remontrances ordonne ; à particulier et écidée de se se soumettre le ordonnera. cette vertu.

si on trouve à redire à ses manières d'agir; si on fait paraître la répugnance avec laquelle on obéit à elle, ou aux autres qui nous viennent dire quelque chose de sa part; si on laisse connaître par l'air et la manière dont on fait les choses, que c'est avec peine qu'on lui obéit.

X1. Mais les fautes que l'on commet contre cette vertu sont bien plus considérables, quand on les fait paraître dans les lieux où on est assemblé publiquement, comme au réfectoire ou au Chapitre des coulpes: là on ne doit jamais répliquer à la Supérieure, mais il faut recevoir avec beaucoup d'humilité et à génoux, les avis qu'elle donne, et les téprimandes qu'elle fait.

XII. S'il arrive à quelqu'une de violer l'obéissance qui est due aux règlemens et à la Supérieure, elle sera soignéusement averile, et corrigée par pénitence et mortification, selon la grièveté de sa faute. Le manquement est très grand, si on vient à faire paraître publiquement le ressentiment qu'on a contre la Supérieure, jusqu'à en murmurer, ou empêcher les autres d'obéin à ses ordres. On prescrira par le Coutumier les pénitences qu'il faudra faire,

selon la qualité des fautes.

XIII. Cette obéissance comprend non seulement la Supérieure, l'Assistant, et les autres qui présideront aux observances, mais encore toutes officières, auxquelles les Sæurs qui sont données pour aides sont obligées d'obéir, dans les choses qui sont de leur charge,

e

C

k

# De l'instruction des personnes Ju

I. L'a Sœurs s'étant engagées par vœu, d'avoir soin de l'instruction des personnes de leur sexe, elles ne permettront jamais, a utant qu'il sera en leur pouvoir, qu'on l'abandonne, ni qu'on en demande, ni qu'on en accepte la dispense : elles p'oublieront rien de ce qui peut contribuer à rendre cette instruction salutaire aux personnes qu'elles instruisent. C'est pourquoi elles ne s'engageront point à

qu'à en murutres d'obéir par le Confaudra faire,

e comprend eure, l'Assisssideront aux toutes officilui sont dongées d'obéir, leur charge,

r. sonnes Ju

ngagées partion des perpermettront eur pouvoir, en demanpense : elles peut contripa salutaire isent. C'est ont point à

des occupations et autres choses qu'i puissent préjudicier à l'obligation principale qu'elles ont de s'employer à l'ins truction des personnes de leur sexe, comme seralt de chanter des grand'messes dans leur chapelle. Ce qui les mettrait dans la nécessité d'apprendre la note et le plain chant, et les détournerait par conséquent de l'obligation de vaquer à l'instruction des personnes de leur sexe et an travail. Effes pourront cependant chanter aux saluts et autres dévotions qui se feront dans leur chapelle, des pseaumes, des hymnes ou antiennes, suivant le chant de l'Eglise, aussi bien que pendant les messes basses qui se disent chez eller, a collection to the father the basic parci

ment à l'instruction des jeunes filles, qu'elles prendront pour persionnaires dans leurs écoles des villes ou des missions de la campagne, toutes les filles qui se présenterent pour être instruites. Elles pour cont outre cela se rendre aux désire de MM les curés qui voudront les charger

de diriger sous eux, dans leurs paroisses, des Congrégations de filles séculières. Ces pieux établissemens leur fournicons. le moyen de nourrir dans leurs ancienza nes élèves, les sentimens de piété et de modestie qu'elles leur avaient inspirés dans leura écoles, et de former avec les autres des liaisons très propres à répandre l'esprit de religion chez les personnes du monde, et a les préserver des séductions, des plaisirs, de l'orgueil et de la vanité. Leur première abligation sem de les instruire, dans leurs écoles, des vérités fondamentales de la Réligion, et de leur apprendre, en même tems, lire, écrire, compter et à travailler à diale verses somes dionvrages à la main; leur insinuant axec prudence et charité, en in toute occasion, la haine du péché, la crainte de Dieu et son amour,une exacte obéissance aux saints commandemens de Dieu et de l'Eglise : ce qui doit en a gager les Sœurs à ne rien apgliger de co qui peut les rendre capables d'un ei saint exercice, et à tacher de se perfectionnes dans les choses auxquelles elles ont plus Pinte.

leurs paroisses, les séculières. leur fournicont leura anciende pieté et de aient inspirén rmer avec les pres Arepan les personnes er des sédues queil of de la ligation cora bceles, des Religion, ot me tems, Ach vailler à diette main; leur charité, en péché, la une exacte ... nandemens pi doit enligor de co un si saint feetionner I ont plus

de disposition; afin qu'elles puissent mieux les apprendre aux autres ; se souvenant de ces belles paroles de St. Jean Chrysostome, qu'en travaillant à l'instruction des enfans et des autres personnes de leur sexe, qui sont entre leurs mains, elles procureront le salut de plusieurs familles entières dont ces personnes pourront un jour être chargées. Ce sera à la Supérieure à appliquer à l'ins-" truction celles à qui Dieu a donné plus de talent pour cet emploi, et à veiller qu'il y en ait toujours dans la maison qui soient habites à former les autres. Elles seront toutes obligées de maintenir, à perpetuité, cette natruction, comment étant l'esprit de leur Institut, et de ne l'interrempre jamais pendant un tems considerable, and mist about exercise a de-

l'amour de Dieu et gratuitement, sann rien exiger des filles, sinon ce qui est nécessaire pour les livres, l'encre, le papier, les balais, les plumes, le bois de chauffage de la chambre des écoles. Les maitresses ne receyront aucun présent

pour elles en particulier, et on ne recevra que ce qui sera donné à la communauté, et mis entre les mains de la Dépositaire pour le commun, et non pour le particulier.

IV. Pour celles qui sont en mission, elles ne pourront s'approprier pour leur usage particulier ce qui leur sera donné, mais elles conviendrant ensemble de ce qu'elles en feront.

V. On aura deux lieux séparés pour les pensionnaires et les externes, qui pourront être mises en plusieurs classes et appartemens; selon leur nombre.

VI. Pour que chacune puisse mieux s'acquitter de cet emploi, la Supérieure établira des conférences dans la maison, où l'on s'entretiendra des moyens les plus propres pour faire avancer les enfans dans la vertu, aussi bien que dans l'instruction.

VIII. Audune maîtresse ne pourrament innover dans la manière d'enseigner les enfans, sans la permission expresse de la Supérieure, qui ne la donnera jan-

et on ne receé à la communains de la Dén, et non pour

nt en mission, prier pour leur r sera donné, remble de ce

séparés pour xternes, qui ieurs classes nombre. Supérieurs s'a máison, moyens les noter les en que dans

ne pourra Menseigner Menseigner Menseigner Minera ja

In Milliant

mais avant d'avoir consulté son conseil, et d'en avoir parlé à la Mattresse-générale des écoles.

VIII. Jamaia les Sœurs ne s'acquitteront bien de cet emploi, si elles ne le demandent à Dieu, et ne font une étude
particulière pour acquérir les vertus propres pour s'en bien acquitter. Ces vertus
nont principalement la patience, la doucour, une charité égale pour tous les enfans, et un véritable courage pour combattre continuellement contre l'impatitience, l'ennui, le dégoût, la colère, la
tiédeur et les autres obstacles qui se rencontrant souvent dans ces emplois.

IX. Elles pourront se faire aider dans leurs classes, par quelques filles laïques, pieuses et instruites, surtout pour enseigner l'anglais : préférant celles qui montreraient de l'inclination pour l'Institut, afin de pouvoir les éprouver et les mieux

connaître.

## ARTICLE HUIT.

Du veu de stabilité.

Pour fixer davantage in vocation des

Sœurs, les rendre plus constantes dans la résolution de s'attacher, toute leur vie, au service de notre Seigneur et de sa très sainte Mère, et pour donner un soutien plus ferme à leur communauté, elles ne se contenteront pas de la consécration qu'elles auront faite d'elles-mêmes, par les vœux similles de garder la pauvreté, la chastete, l'obéi-sance, et d'instruire les personnes de leur sexe, pendant tout le tems qu'elles resteront dans la Congregation; mais, pour donner de la durée à ces mêmes vœux, celles qu'on aura jugées capables de se lier et attachér pour toujours à la dite Congrégation, se. ront le vœu de Stabilité, qui consiste à s'engager, et obliger de rester, toute leur vie, dans l'étât de Sœur de la Congrégation, et de ne rechercher jamais directement, ni indirectement ou en quelqu'autre manière que ce soit, d'être dispensée du dit vœu de stabilité ; en sorte néanmoins que ne pouvant sortir de leur chef de la Congrégation, après qu'elles ayront fait ce vou de Stabilité; la comconstantes dans la r, toute leur vie, neur et de sa très nner un soutien unauté, elles ne la consécration les-mêmes, par der la pauvreté, et d'instruire e,pendant tout t dans la Connner de la dules qu'on aura er et attacher grégation, fequi consiste à er, toute leur le la Congréjamais direcou en quelit, d'être disté ; en sorte sortir de leur res qu'elles té; la com-

munauté sera libre de les renvoyer et congédier pour les causes qui seront marquées ci-après.

#### ARTICLE NEUF.

Du tems et des conditions requises pour faire les vaux simples, et le vœu de stabinité.

I. Quand une Sœur aura passé deux ans entiers, depuis son entrée dans le novicial, savoir une année en habit séculier, et une autre avec le saint habit de la Congrégation, son âge étant accompli et sa resolution prise de rester toute sa vie, si elle est admise par la communaute à la pluralité des voix; après avoir sait une retraite spirituelle de huit ou dix jours et subi l'examen de Monseigneur l'évêque ou de son Grand Vicaire, ou autre nommé de su part, elle fera les vœux simples de garder, pour tout le tems qu'elle demeurera dans la Congrégation, pauvreté, chasteté et obéissance et de s'employer à l'instruction des personnes de son sexe, autant qu'elle en sera trouvée capable; le tout, suivant

les règles, usages, et coutumes approus vées de la dite Congrégation, quoique dans la formule des vœux, qui sera mise ci-après, il ne soit pas dit expressément, que ce ne sera que pour le tems qu'elle demeurera dans la Congrégation.

II. Les Sœurs qui auront fait les vœux ci-dessus, demeureront, après leur profession, deux ans entiers dans le noviciat, sous la conduite et direction de la Maîtresse des novices; pour se former et s'affermir dans la piété et dans la perfection propre de leur Institut. Si après ces deux ans, pour quelque raison d'âge ou autre, il était jugé à propos, soit pour le bien de la Sœur, ou celui de la Communauté, elle pourrait être laissée encore quelque tems au noviciat.

seront écoulées depuis leur profession, celles que les Sœurs vocales auront jugées propres à faire le vœu de Stabilité dans la Congrégation, seront examinées par Monseigneur l'évêque, ou par son Grand-Vicaire, ou par celui qui sera com mis de sa part, et après avoir été ap-

coutumes approus grégation, quoique eux, qui sera mise dit expressément, our le tems qu'ette agrégation.

pront fait les vœux it, après leur prors dans le noviciet direction de la commer le et dans la perinstitut. Si après que raison d'âge propos, soit pour elui de la Comêtre laissée enoviciat.

ou six années se leur profession, ales auront jueu de Stabilité ont examinées re, ou par son il qui sers com avoir été ap-

prouvées et s'être préparées par une retraite de huit ou dix jours, elles feront le dit vœu de Stabilité, et s'obligeront comme il a été dit en l'article précédent, de rester toute leur vie dans l'état de Sœur de la Congrégation, selon la formule qui sera mise, ci-après, sans pouvoir chercher jamais en quelque manière que ce soit d'être dispensées de leur vœu de Stabilité. Tous les vœux ci-dessus, qui sont simples, se feront en la manière qui sera marquée dans le Coutumier. On ne pourra par aucun vœu s'engager à la clôture, ce qui serait contraire à la nature de l'Institut des Sœurs, établies en communauté de filles séculières de la Congrégation Notre-Dame par les lettres patentes du Roi, et de Monseigneur de Laval, premier évêque de Québec.

### ARTICLE DIX.

Du renouvellement des voux.

L Les Sœurs renouvelleront, tous les ans, leurs vœux, le jour de la Visitation de la très sainte Vierge, en la manière

qui sera mise ci-après. Pour le faire en de plus saintes dispositions, elles passeront les trois jours précédens en retraite, les employant à examiner les fautes qu'elles ont commises, dans le cours de l'année, contre leur règle et les obligations particulières de Jeur Institut; les expiant par une grande componetion de cœur, et par la pratique d'une veritable

II. Elles demanderont à Dieu qu'il lui plaise de renouveler dans leur cœur l'urdeur avec laquelle elles ont du s'engager à son service. Ce qui doit les en\_ gager à faire leurs méditations, ces trois jours, sur des sujets propres à ce dessein.

n

pa 80

ARTICLE ONZE. De l'union et de la charité qui doit être entre les Sœurs et ce qu'elles se doivent les unes aux autres.

I. La première obligation qu'ont les Sœurs, étant de n'avoir qu'un même esprit, qu'un cœnr et qu'une âme,elles éviteront avec soin tout ce qui pourrait ocPour le faire en tions, elles passedens en retraite, niner les fautes lans le cours de gle et les obligaur Institut ; les componction de d'une véritable

Dieu qu'il ne leur cœur es ont dû s'ea. ui doit les en. lons, ces trois à ce dessein

Aki arracl qui doil stre elles serdoi-

n qu'ont les n'môme esne,elles évipourrait occasionner de la division parmi elles, outroubler cette sainte union qu'elles doivent avoir ensemble.

II. Elles considèreront que toute la douceur des communautés consiste dans cette charité mutuelle qu'elles se doivent les unes sux autres : qu'elle est le fondemer de loutes les autres vertus chrétiennes; qu'elle est, comme dit St.Paul, le lien de la perfection; que sans elle, il est impossible que la régularité subsiste dans une Communauté et que, selon la parole de Jésus-Christ, toute maison divisée contre elle-même tombera en ruine et ne pourra subsister. Et parce que la diversité de sentimens, et les témoignages qu'on se donne les unes aux autres d'une affection particulière, sont les causes les plus ordinaires de ces divisions, elles s'appliqueront surtout à éviter ces deux défauts, et à rechercher ce qui peut les entretenir dans la paix, et les édifier les unes les autres. C'est pourquoi elles prendront garde, en toute sorte d'occasions, de ne rien faire ou dire aruel et enurpleup à eniste de leure

B.

Sœurs, ni les contrister le moins du monde; elles combattront les répugnances naturelles, les antipathies qui viennent des différences d'humeur et de caractère, ayant en horreur les soupçons injurieux, les mauvais rapports, les divisions, les partis secrets, les cabales et les réflexions malignes. Quelque saiblesse qu'elles remarquent en elles, il ne leur sera jamais permis d'en railler, ni de les contrefaire; elles ne parleront jamais ensemble des défauts naturels qu'elles remarqueront les unes dans les autres. Si elles sont obligées de parler de leurs imperfections et de leurs fautes, elles ne rapporteront que ce qu'elles sauront très assurément, à la Supérieure, et non sur rapports ou sur soupçons; encore ne le noivent-elles faire qu'après avoir prié Dieu, et bien considéré, devant lui, ce qu'elles ont à dire ; si c'est le seul motif de la charité, et le désir de procurer le bien de leurs Sœurs, qui les y porte. Pour cela,e les ne diront rien à la Supérieure contre leurs Sœurs, tant qu'elles se senstiront émues.

le moins du les répugnanhies qui vienneur et de car les soupçons ports, les divicabales et les lque faiblesse les, il ne leur ller, ni de les nt jamais ens qu'elles rees autres. Si de leurs imites, elles ne sauront très e, et non sur encore ne le s avoir prié evant lui, ce e seul motif procurer le porte.Pour Supérieure lles se sen-

porter jamais ce qui pourrait les indisposer les unes contre les autres, et de ne prendre le parti d'aucune en particulier; mais si quelqu'une à blessé la charité qu'elle devait à sa Sœur, celle qui l'aura remarqué tâchera de lui en parler en particulier, pour la porter a réparer le mal qu'elle a fait; si elle ne peut rien gagner sur elle, ou qu'il ne soit pas expédient qu'elle lui en parle, elle ira le dire à la Supérieure.

Prendre aucune autorité les unes sur les autres, non pas même les anciennes à l'égard des plus jeunes, mais elles prendront un soin tout particulier de se parler avec respect et humilité, comme étant toutes épouses de Jésus-Christ, marchant à la suite de l'Agneau et destinées à recevoir la même couronne du juste juge. Elles éviteront de se tutoyer, de jouer à des jeux de mains et autres qui s'écarteraient tant soit peu du respect et de la vénération qu'elles doivent à tout ce qui est consacre à Dieu. Elles

se garderont bien soigneusement de faire paraître dans leur extérieur et leurs manières, qu'elles conservent quelque ressentiment de ce qu'on aurait pu dire de désavantageux d'elles, soit à la Supéri-

eure, soit aux autres Sœurs.

V. Elles ne parleront jamais des affaires qui ne les regardent pas, ni de la manière dont on se conduit dans les offices qui ont été distribués par la supérieure. S'il arrivait quelque querelle ou dispute entre elles, elles doivent les terminer le plutôt qu'il leur sera possible; de peur que la colère croissant ne se change en haine, et que, de paille devenant une poutre, elle ne rende enfin l'âme homicide.

VI. Que celle qui aura offensé une de ses Sœurs, travaille par une satisfaction chrétienne à réparer le mal qu'elle a fait. Elle doit l'aller trouver et lui demander humblement pardon à genoux, sans s'excuser ; et celle qui a été offensée, lui doit pardonner, sans lui faire de reproches.

nent de faire et leurs maquelque resl pu dire de l la Supéri-

amais des nt pas, ni e conduit distribués itquelque lles, elles atôt qu'il r que la ange en nant une lame ho-

offensé
par une
parer le
l'aller
lement
er; et
pit paroches.

Que si deux Sœurs se sont offensées mutuellement, elles doivent se pardonner aussi mutuellement leur faute; tâchant de se prévenir et d'acquérir la récompense promise par l'Evangile aux personnes qui cherchent à se réconcilier les premières.

VII. La charité cordiale qui doit être entre les Sœurs, demande de celle qui est offensée, la disposition de prévenir celles qu'elle pourrait apprendre avoir quelque peine contr'elle; quoiqu'elle ne puisse pas se souvenir de leur en avoir donné aucun sujet. Si par un mouvement imprévu de colère, elles se sont laissées aller à quelque parole aigre et rude, qu'elles n'aient point de peine à apporter remède à la plaie par la même bouche qui l'a faite.

VIII. Les téconciliations et satisfacnons se feront, le plus vite qu'il sera possible, aussitôt après que l'offense a été commise, ou au moins avant qu'on commence que que prière; afir de se présenter à Dieu avec plus de confiance; mais qu'on se souvienne de ne laisser jamais passer le jour sur la peir de sa Sœur, Notre Seigneur ayant même imposé cette obligation à tous les chrétiens.

ra

Ble

qı

CE

le

Ve

CO

qu

E

ja

pa

ho

d'e

res

rai

IX. Les Sœurs auront cette charités cordiale qui leur donne cette sainte liberté de s'avertir les unes les autres de leurs défauts, sans craindre de se mortifier et de se blesser : cette charité tendre et affectueuse, qui leur fera trouver de yraies délices dans la vie de Communauté et dans leurs rapports mutuels, et qui concentrera toutes leurs forces par une union parfaite en toutes leurs démarches, pour remplir l'importante et hien lifficile mission dont elles sont ehargees pour la plus grande gloire de-Dieuget le bonheur de la société: surtout elles auront un respect et une vénération particulière pour leurs anciennes qui ont blanchi sous le jong du Seigneur et qui sont comme les canaux fortunés qui leur apportent l'esprit et les sentimens de leur pieuse institution.

de confiane nne de ne sur la peir • iyant même is les chré-

ette charité e sainte lis autres de de se morharité tenra trouver de Coms mutuels, forces par leurs déortante et lles sont gloire de e: Eurtout vénéranciennes Seigneur fortunéa: es senti-

X. Quoique dans les Assemblées Capitulaires, elles soient dans l'obligation de parler selon les lumières que Dieu leur donne, et de dire leur sentiment et non pas celui de leurs Sœurs, elles doivent se garder cependant de le dire d'une manière à indisposer les Sœurs qui pourraient être en des sentimens opposés. Qu'elles se souviennent de garder la règle de l'Evangile, de ne se point juger les unes les autres, mais de se persuader que chacune agit selon l'esprit de Dieu : ce qui les doit obliger de suspendre tellement leurs jugemens, qu'elles ne doivent pas se permettre de penser rien de contraire et encore moins dire contre ce qui aura été décidé par l'Assemblée. Elles doivent, après le Chapitre fini, ne jamais parler de ce qui s'y sera dit, non pas même par forme d'éclaircissement, horsmis à la Supérieure, s'efforçant d'effacer entièrement de leur esprit le ressentiment des déplaisirs qu'elles auraient pu y avoir reçus.

XI. L'amour qu'elles doivent avoir pour cette union, les doit empêcher des

parler des défauts ou des mauvaises finmeurs des Sœurs malades, si ce n'est que cela fût nécessaire pour apprendre à les gouverner.

XII. Elles doivent bien se persuader qu'il n'y a point de plus grand obstacle à cette union que l'amitié particulière que quelques unes des Sœurs ont quelquesois les unes pour les surres; que cet esprit de la charité veut que l'amitié soit générale et égale pour toutes.

XIII. Ainsi la principale obligation de la Supérieure sera de veiller à ce qu'il ne se forme point de pareilles amitiés, sources de plusieurs communications entre les Sœurs, et d'infraction de plusieurs règles. La première est le silence qui est rompu presque en toute rencontre, par les Sœurs qui prennent occasion de se parler dans tous les coins de la maison, de se communiquer leurs peines, de se parler des affaires de la maison dont elles ne sont point chargées, d'en trer dans les chambres, de s'écrire les unes aux autres: lesquelles choses on doit tempêcher par toutes sortes de moyens,

q

G

n

mauvaises liues, si ce n'est our apprendre

se persuader and obstacle particulière urs ont queltres; que cet l'amitié soit

e obligation eiller à ce reilles amiommunicafraction de est le silentoute rennent occale coins de uer leurs le la maigées, d'en erire les es on doit moyens.

XIV. Comme c'est à la Supérieure à soutenir les Sœurs dans leurs peines, elle doit se conduire de telle manière à l'égard de toutes, qu'elle ait vériablement pour elles, un cœur de mère, les aimant universellement, et si également que les Sœurs n'aient pas de peine à s'adresser à elle pour lui découvrir les peines qu'elles auraient les unes contre les autres, ne la pouvant soupçonner d'aucune affection ou amitié particulière.

AV. La Supérieure aura seule droit de tenir sa chambre fermée par derrière; et si les Sœurs sont obligées d'entrer quelque fois dans les chambres les unes des autres, avec permission, la porte doit demeurer entre ouverte, et aucune des portes des Sœurs ne doit être fermée par derrière ni jour, ni nuit; de manière qu'il soit libre à la Supérieure d'y entrer, quand il lui plaira. La Maitresse des novices a le même droit, quand elle a une novice dans sa chambre. Le respect que les Sœurs doivent a voir pour la Supérieure, doit les empêcher d'ouvrir fa

porte sans avoir auparavant heurté et sans qu'elle leur ait répondu; en sorte que si elles n'entendent point de réponse, elles ne doivent pas y entrer. On doit avoir la même déférence peur les Sœurs, lors qu'on va heurter à leur porte.

CO

de

m

ve

qu

80

D.

60

êti

da

la

dil

ap

ple

ter

cô

tai

ce

oi

20

pri fid

XVI. Les Sœnrs ne souffriront point qu'on leur donne d'autre nom que celuide Sœurs; mais quand les Professes parleront à la Supérieure, ou les novices à leur Maitresse, elles ajouteront le nom de Sœur Supérieure, ou de Sœur Maitresse: les autres s'appelleront Sœurs avec le nom qu'elles auront reçu à leur reception; les Professes pourront aussi appeller la Supérieure Mère, dans le tems du Chapitre et dans tous les autres lieux où elles seront obligées de se mettre à genoux pour recevoir les avis et les réprimandes qu'elle leur voudra faire, et les novices pourront faire la même chose à l'égard de leur Maitresse.

XVII. Si quelqu'une des missions où sont établies les Sœurs à la campagne se trouve dans la nécessité, et que la maison eqit en étât de l'aider, la Communauté.

heurté et fera cette charité préférablement à toute ; en sorte autre; et parce qu'il vaut mieux conserde réponver un établissement déià can que d'en ntrer. On commencer un autre, elle préférera d'aice pour les der les Sœurs déjà établies dans une leur porte. mission, plutôt-que d'en éablir une nouiront point velle.On fournira exactement aux Sœurs que celui qui vontren mission, les choses qui leur fesses parseront nécessaires, ainsi qu'il sera réglé novices à par le Coutumier. Il est-encore néces nt le nom saire pour conserver cette union qui doit Sœur Maiêtre entre les Sœurs, que celles qui sont ont Sœurs dans les missions écrivent fidèlement à eçu à leur la Supérieure, pour la consulter dans les ront: a usai difficultés qu'elles pourront avoir, et lui dans le apprendre tout ce qui se sera passé de les autres plus considérable pour le spirituel et le e se mettemporel des missions. avis et les ra faire,et

XVIII. La Supérieure doit, de son côté, écrire ou faire écrire par la secrétaire, en certainstems, à quelques-unes de celles qui sont en mission, les choses principales qui arrivent dans la Communauté pour s'exciter à agir dans un même esprit et pour la même fin, et garder ainsi fidèlement l'uniformité en toutes choses.

ssions où pagne se a maison munauté

me chose

XIX. Les Sœurs qui iront dans les missions auront soin de prendre un cachet qui sera, autant qu'il se pourra faire, conforme a celui de la Supérieure, qui seule, en aura un dans la Communauté. Elles doivent, autant qu'elles pourron, marquer leur vaisselle et leur linge de la même marque.

# ARTICLE DOUZE.

De ce que les Sœurs se doivent en cas de mort ou de maladie.

I. Quand une sœur ne sera plus en étât de suivre la Communauté, la Supérieure la fera demeurer à l'infirmerie, sans même qu'il soit besoin d'attendre l'ordonnance du médecin ou chirurgien.

II. Elle aura de plus soin de la faire visiter et assister par les Sœurs avec grande charité; elle la dispensera des observances, et fera connaître, principalement à l'égard des malades, le soin qu'elle a pour ses Sœurs. Elle souffrira le moins qu'elle pourra que les infirmes demeurent dans leurs chambres, et y

soier pour d'un capa méla saine procuses e Sœur lier; re qui ordina venan cevoir

St. Sa malad proces nutant vera a nistrer, a Rec le la

erver

ont dans les prendre un il se pourra Supérieure, la Commuint qu'elles selle et leur

t en cas de

ra plus en nté, la Suinfirmerie, d'attendre hirurgien. le la faire eurs avec sera des principa, le soin souffrira infirmes et y

soient traitées, à moins que ce ne soit. pour quelque remède de précaution, ou . pour quelque incommodité passagère d'un jour ou deux,n'y ayant rien de plus capable de nuire à la régularité, que ce mélange de malades et de personnes saines. Si la maladie est périlleuse, on procurera, autant qu'on pourra, des messes et des prières pour la malade, et les Sœurs auront soin d'en faire en particulier; le tout selon l'avis de la Supérieure qui lui accordera un confesseur extraordinaire, si elle en désire un; se souvenant de ne point différer de saire recevoir les derniers sacremens à la malade.

III. Quand on administrera le très-St. Sacrement à quelqu'une des Sœurs malades, la Communauté y assistera processionnellement un cierge à la main, nutant que faire se pourra : elle se trouvera aussi présente, lorsqu'on lui administrera l'Etrême-Onction et qu'on fera a Recommandation de l'âme, à l'article le la mort. En cas de mort, l'on obervera, à l'égard du corps de la défunte,

ce qui sera réglé par le Coutumier. Si les Sœurs ne peuvent pas être enterrées gratuitement dans la chapelle de l'Enfaut Jésus à l'Eglise de la paroisse, auquel lieu elles sont toujours enterrées couvertes, elles le seront dans la chapelle de leur maison à découvert, s'il est ainsi jugé à propos par Monseigneur ou son Grand-Vicaire. Le corps étant porté à la chapelle de la maison, les Sœurs psalmodieront les Vigiles à neuf leçons; lesquelles étant dites, on fera les obsèques, si c'est le soir : si c'est le matin, on dira une messe après laquelle on inhumera le corps. Le nom de la défunte, l'office qu'elle exerçait, quand elle est tombée malade, et le jour de son décès seront écrits dans un livre fait pour cela.

IV. Le jour des obsèques ou le lendemain, la Supérieure procurera à la défunte le plus de messes qu'elle pourra; et pendant un mois les Sœurs offriront toutes les prières, communions, et mortifications qu'elles feront, pour le soulagement de la défunte, et l'on dira extraordinairement dans la prière un De propé pel et dan voy

tie pou

dor cré son pliq et r un

te, me pour

rect tem oblj utumier. Si re enterréen de l'Enfant isse, auquel ées couverchapelle de il est ainsi eur ou son ant porté à les Sœurs euf leçons; a les obsèe matin,on e on inhua défunte, nd elle est son décès pour cela. ou le lenra à la dée pourra ; e offrirent et morle soulaira extran De propérieure fera dire une messe à la chapelle, où toutes les Sœurs communieront, et on observera la même règle pour l'anniversaire. Pour les Sœurs qui mourront dans les missions où elles auront été envoyées, on observera de faire dire une messe, le lendemain du jour qu'on aura appris la nouvelle de leur mort. Le trentième et l'anniversaire se feront comme pour les Sœurs qui mourront dans la maison.

V. La Supérieure ne manquera point de donner ou faire donner avis, par la Secrétaire, du décès des Sœurs, à celles qui sont dans les missions, afin qu'elles appliquent toutes les prières, communions, et mortifications qu'elles feront, pendant un mois, au repos de l'âme de la défunte, et qu'elles fassent encore, au trentième et à l'anniversaire, une communion pour elle. En cas du décès de Monseigneur l'Evêque, de leur Supérieur, Directeur, ou confesseur mourrant dans le tems de leur fonction, les Sœurs seront obligées d'appliquer toutes les bonnes

pendant un mois, pour leur soulagement, et de plus de communier au trentième et à l'anniversaire, pour la même intention. On gardera la même règle pour les fondateurs et bienfaiteurs considérables.

n

le

la

di

411

ce

CO

So

ju

qu

na

do

ge

le.

toi

site

pe

2 2

ma

# ARTICLE TREIZE.

Du silence et de la modestie.

I. Comme le silence est une disposition absolument nécessaire pour obtenir la récollection intérieure; et que c'est par sa pratique continuelle que les âmes bienheureuses, qui font l'honneur et le modèle des Communautés, ont été si étroitement unies à Dieu, les Sœurs, suivant leur exemple, seront exactes au silence. Il ne sera permis de parler que pendant les deux récréations après le diner et le souper, depuis neuf heures et demie jusqu'à dix dans la matinée, et in depuis trois jusqu'à quatre de l'entes midi, et dans d'autre tems, si elles ont quelque cause raisonnable de parler ce ne sera qu'avec la permission de la Sules ferent, ulagement, trentième ème intenle pour les idérables.

tie,

e disposiur obtenir que c'est les âmes eur et le nt été si Sœurs.

actes au irler que après le eures et inée, et

l'errèsiles ont a arler ce ( périeure, et à voix basse, en sorte qu'elles ne donnent point d'occasion de troubler le silence des autres; se souvenant que la liberté de parler, en toute rencontre sans nécessité, est la marque d'un esprit dissipé et la cause du dérèglement c une Communauté. Cela n'empêchera pas que la Supérieure ne puisse interrompre ce silence quelque fois, par quelque discours de piété, quand elle jagera que cela pourra contribuer à l'édification de ses Sœurs.

Sœurs de parler depuis la prière du soir, jusqu'au lendemain après l'oraison; ce qu'on appelle, dans toutes les Communautés, le tems du grand silence; elles le doivent toujous garder aussi dans de certains lieux comme dans la chapelle, le chapitre, au résectoire, dans les dortoirs et escaliers, a moins que la nécessité ne le demande, et alors on le fait en peu de mots et fort bas.

cantique, que ce soit d'un ton de voix modéré, et dans la Communauté plutôt

C.

que dans les chambres, dans lesquelles elles doivent chanter d'une voix ei basse, qu'elles ne puissent troubier ceiles qui vont proches. Pour donner quelque relache aux Sœurs, et leur procurer moyen de s'exciter à la vertu; il leur sera permis de parler, outre les tems mentionnés ci-dessus, les dimanches et les fêtes, pendant une demi-heure, après être revenues de l'office, et le jeudi, toute l'aprèsdinée, excepté le tems de la lecture et du chapelet; à moins que,par le choix de la Supérieure, un autre jour n'ait été fixé, pour prendre quelque honnête récréation, ou faire un pélerinage, en la manière que la Supérieure le jugera plus à propos, pour le soulagement des Sœurs.

IV. Il y aura, en outre, des jours de grands congés, ce sont la fête de l'Evêque dans le diocèse duquel elles sont résidentes, celle de la Supérieure pour toutes les Sœurs de l'Institut, celle du Supérieur du Séminaire de Montréal pour toutes les Sœurs de ceta ille; celle du Supérieur et du con ascur de la sumunauté, celle de cas de la pa-

ins lesquelles voix ei basse, er celles qui ner quelque ur procurer i, il leur sera ns mentionet les fêtes. es être reveute l'aprèsa lecture et ar le choix ir n'ait été nonnête rénage, en la jugera plue des Sœurs. es jours de de l'Evees sont réeura pour celle du Montréal ille ; celle eur de la do la pa-

roisse, pour les missionnaires qui y résident ; le douze janvier et le deux juillet pour tout l'Institut ; les jours des grandes promenades, trois fois l'année ordinairement, et les jours de vêture ou de profession pour les Sœurs de la ville: dans ces jours de grands congés, la récréation du soir ne sera pas prolongée au delà de dix heures, que l'on rentrera dans le grand silence. Pour plusieurs novices admises à la vêture ou à la profession, le même jour, il n'y aura qu'un congé et une seule récréation le lendemain. Ces cérémonies se feront, autant que possible, le jeudi. Les jours de simple récréation, sont le lendemain de chaque jour des grands congés, cidessus mentionnés, si la Supérieure le juge à propos ; tout le tems des vacances, depuis le cuinze août jusqu'au deux octobre, les sept jours depuis le 31 décembre jusqu'au 6 janvier inclusivement; le lendemain du jour où une novice sera reçue à la vêture ou à la profession; la fête de l'Assistante, celle de la Maîtresse des novices : celle

des Conseillères, de l'Econome; le jour des Elections, et celle qui aurait été accordée par quelque Eveque en visitant la maison. Les récréations consisteront à pouvoir parler, entre les divers exercices de la journée. Il sera de la prudence de la Supérieure de retirer, en ces jours de pelerinage, celles qui sont employées chez les pensionnaires pour

n

CE

qi

pe

el

sil

ho

m

ve

la

la

ce

sei

un

rè

de

ten

cor

la

leur donner quelque relache.

V. Pour le maintien d'un réglement aussi salutaire que le silence: et pour en empêcher la rupture, la Supérieure marquera un tems précis dans la journée, auquel les Sœurs s'assembleront à la Communauté, pour lui demander et aux officieres, ce dont elles pourraient avoir besoin pendant la journée; soit pour le dehors, soit pour le dedans, selon leurs différens emplois; ce qui se fera en peu de mots. Celles qui ont des charges doivent demeurer les dernières, pour avertir la Supérieure de ce qui regarde leur office, pour n'en

me: le point parler devant les autres qui qui aun'en doivent point être informées. ne Eve-Ce réglement doit être observé au Les rénoviciat par la Maîtresse des novioir parces, à une autre heure cependant s de la que celle qui à été choisie par la Sunce de périeure pour la Communauté. sjours at em-

s pour

régle-

ence:

re, la

récis

deurs

auté.

ères,

soin

de-

eurs

a en

des

de

VI. Lorsque les Sœurs se rençontreront en allant d'un lieu à un autre, elles se salueront humblement et en silence, sans se permettre de parler hors des heures de conférences communes et des lieux où elles se doivent tenir, sans une permission de On ne doit pas aller la Supérieure. la trouver après la prière du soir, si ce n'est pour des nécessités qu'il ne serait pas expédient de remettre à un autre tems. L'execution de cette: règle mettra la Supérieure en état de pouvoir être couchée en même tems que les autres.

VII. Elles se souviendront de composer tout leur extérieur, selon la bienséance de la profession qu'elles ont embrassée, évitant avec soin doutes les légèretés et actions brusques et inconsidérées, comme contraires à cette vertu qui rend les personnes de leur sexe si aimables à Notre Seigneur et à la très Ste. Vierge. Elles doivent faire paraître leur modestie dans tous leurs gestes, leur parler, leur marcher et dans toutes leurs actions, évitant généralement toutes les choses qui peuvent ressentir l'esprit du siècle et les manières des gens du monde.

36

te

la

ja

ot

si

I.

de

P

# ARTICLE QUATORZF.

Des meubles, des chambres et des habits des Sœurs.

I. Chaque Sœur, s'il est possible, aura sa chambre, dans laquelle sera un lit simple, garni d'une paillasse, d'un matelas, d'oreillers, de draps et de couvertes selou la saison et le besoin. Il y ura aussi une table à tiroir, une enaise, un crucifix en relief, quelques images simples, un bénitier, un écritoire, un chandelier

on lampe, des rideaux communs, une valise on buffet; et ce qui est nécessaire pour se laver et s'habiller.

sement ce qui lui sera mis entre les mains pour le rendre après s'en être servi, sans qu'elle puisse en rien retenir, si ce n'est avec permission de la Supérieure. Elles ne laisseront jamais la fenêtre de leur chambre ouverte, la nuit, sans une permission particulière de la Supérieure. I les ne sortiront pas de leurs cellules, sans être décemment habillées; ni du toir, sans avoir leurs coëffes.

III. La Supérieure fera en sorte, dans la distribution des chambres, que celles des plus jeunes professes soient mêlées parmi celles des anciennes. Elle les accoutumera à la sainte pratique de chambre, lorsqu'elle le jugera à propos. En ce cas, elles n'emporteront rien de la chambre qu'elles quitteront, sans permission de la Supérieure. Les Sœurs, pour le plus tard, seront couchées à neuf heures, sans

te. Vierftre leur tes, leur s toutes alement ent resmaniè-

ons brus-

me con-

les per-

nables à

s habits

de sera illasse, raps et le hecable à en rees, un delier qu'il leur soit permis de conserver de la lumière pour lire ou pour écrire après cette heure.

tir

bo

m

pe

qu

VÌ

E

po

181

10

811

bo

nu

ja

co

po

ou

pa

ón

tai

80

lle

IV. Les habits des Sœura seront simples et modestes. Ils consisteront dans une robe de dessus, fermée par devant en forme de soutanne, la quelle sera assez ample pour pouvoir faire des plis sans arrangement, et assez longue pour raser terre et dont les manches seront assez longues et larges pour pouvoir couvrir fes mains et dans une ceinture de laine qui puisse faire deux tours, pour tenir la robe serrée. Sous la tobe, elles auront un corpa de baleines de trois pièces, lassé par devant; si ce n'est que pour quelque nécessité, la Supérieure ne trouvat à propos de permettre à quelques unes de le lasser par derrière; une camisole longue pour l'hiver, une paire de manches ; une juppe de dessous d'une couleur noire ou brune; un tablier noir tout au tour, quand elles sortiront, si elles ne peuvent en avoir ; une grande coeffe de laine d'une aune et un tiers qui ne sera point nouée quand elles sorrver de la ire après

tont simront dans r devant elle sera iles plis zue pour s seront oir counture de s, pour e, elles ois pieest que érieure quel-; une raire d'une ablier iront. rande tiere

sor-

tiront; sous laquelle il y aura une petite coëffure d'étoffe noire; un mouchoir de cou quarré et une cornette de toile commune. La robe pourra être plus légère pour l'été que pour l'hiver, elle sera de serge ou autre étoffe commune, en sorte qu'elle se ressente toujours de la pauvreté dont les Sœurs font profession. Elles auront une bandelette assez forte pour tenir les cheveux, laquelle ne devra jamais paraître; un bonnet de toile, de coton, ou de flanelle sur les cheveux. auquel on pourra ajouter d'autres bonnets, selon la nécessité. Pendant la nuit et en la maladie, on ne quittera jamais la cornette blanche, ni la petite coëffure, ni le mouchoir de col; on nourra aussi user de robes de chambre, ou de mantelets, pourvu qu'ils ne soient nas d'une couleur éclatante. En hiver, on pourra avoir des manchons, des mitaines et des gants de laine, selon le besoint of oup cours bars and Johna at work

V, Les bas seront de couleur foncée. Ils pourront néanments être tout blancse ou noirs, les souls se et pantouffes seront

de cuir, larges de semelle, et sans façon ni superfluité, de la hauteur de trois doigts tout an plus, et autant qu'il se pourra, uniformes. Cependant la Supérieure pourra permettre aux Sœurs, quand elle le jugera nécessaire, de porter des souliers plats et des claques; cette forme d'habits et de chaussure sera gardée fidèlement sans pouvoir être changée par la suite. On gardera une petite poupée, habillée de cette manière, dans le magasin, Les Sœurs pourront avoir, pour leurs voyages, des chapeaux modestes et des gants simples de couleur noire ou brune. On pourra au besoin se servir de parapluies.

VI. Les linceuls, chemises, nappes, serviettes dont on se servira seront d'une toile de prix commun; et quant au menu linge qui paraît, il sera d'une toile blanche d'un prix médiocre, mais convenable, sans aucun ornement, ourlet ou bord autre que le nécessaire. Elles auront soin d'avoir chaque un chapelet d'une couleur uniforme; et autant qu'il se pourra brune ou

por de des la Co

De

pet

qu

dre So de ex

pa

ans facon noire, sans croix, ni médailles précieurois doigts ses, et un crucifix fort commun qu'elles e pourra, porteront au cou, et quelques petits livres upérieure. de dévotion d'une couverture fort mouand elle deste, afin que tout l'extérieur ressente des soula modestie et la bienséance de leur te forme Congrégation destinée à honorer la paugardée vreté de Notre Seigneur. Les Sœurs changée professes porteront sur leur poitrine une tite poupetite croix d'argent de même façon, ladans le quelle devra paraître. oir,pour nodestes

## ARTICLE QUINZE.

De l'ordre et de l'observance de la journée, et du réglement des dévotions.

I. La plus grande douceur des Communautés consistant à bien garder l'ordre, et à bien observer les choses dans les tems où elles sont prescrites, les Sœurs se rendront fidèles à suivre l'ordre de la maison et à s'acquitter de tous leurs exercices aux jours, aux tems, et aux heures ordonnées; c'est en cela principalement que consiste la parfaite obéismance que l'on doit à la règle.

nappes, seront quant ra d'udiocre, ornele néir chauniforlne ou

noire ou

e servir

II. Depuis la St. Michel jusqu'à Pâques, on se levera à cinq heures; et depuis Pâques jusqu'à la St. Michel à quatre heures et demie; excepté celles qui, pour leur indisposition, en seront dispensées par la Supérieure, et celles que la Supérieure jugera à propos de laisser lever plutôt, à cause des affaires de la maison ou autre sujet. Quelles prennent garde d'oublier de donner leur première pensée, leur première parole et leur première action à Notre Seigneur.

III. Elles se mettront à genoux pour l'adorer un moment, après qu'elles se seront habillées posément et modestement pendant une demi-heure qu'on

leur donne pour cela.

IV. A cinq heures et demie en hiver, et à cinq heures en été, au son de la cloche, elles se rendront toutes à la chapelle, où dans une chambre de la Communauté en hiver, où après avoir entendu la prière commune, qui sera fort courte, o qui pourra être dite par la semainière, la Supérieure commencera l'oraison par le Veni, Sancte Spiritus,

que Puis ensu tout la se une. par un s par

leur ou q pren ecco ser å vont aller man prièr de fa difie qu'el

V ou à mais qu'el que les Sœurs continueront avec elle. Puis elle dira le verset et l'oraison, et ensuite donnera le signal pour faire lire tout haut les points de la méditation par la semainière. La méditation durera une demi-heure pleine, et sera terminée par la même Supérieure, qui donnera un signal un peu auparavant et la finira

par le Sub tuum præsidium.

squ'à Pa-

ieures; et

Michel à

oté celles

eront dis-

elles que

e laisser

es de la

rennent

remière

et leur

x pour

elles se

ndeste-

qu'on

hiver.

a clo-

cha-

Com-

r en-

fort

se -

cera

tus,

V. Après l'oraison, si le prêtre qui leur vient dire la messe n'est pas arrivé, ou qu'elles doivent aller à l'higlise, elles prendront un petit quart d'heure, pour eccommoder leur chambre, et se disposer à entendre la sainte messe. Si elles vont à la paroisse, elles tâcheront d'y aller toutes ensemble, après avoir demandé à Notre Seigneur, par une petite prière que fera la Supérieure, la grâce de faire saintement cette action, et d'édifier, par leur modestie, les séculiers qu'elles pourront rencontrer.

VI. Quand la sainte messe sera dite, on à la paroisse ou à la chapelle de leur maison, elles viendront déjeûner; ce qu'elles doivent tâcher de faire dans l'espace de demi-heure. Celles qui sont employées auprès des ensans, ou à des offices qui les empêchent d'entendre la première messe, pourront venir prendre le leur aussitôt qu'elles en auront entendu une autre. A sept heures et demie en été, et à huit heures en hiver, on sonnera le travail commun, qui durera jusqu'à onze heures et un quart. On l'interrompra par une lecture spirituelle, que chacune fera en particulier et qui commencera à neuf heures et sinira à neuf heures et un quart.

VII. A onze heures et un quart, on fera l'examen particulier qui sera commencé par la Supérieure, et qui ne durera qu'un demi-quart d'heure, à la fin duquel la même Supérieure dira la prière Souvenez-vous, etc. en l'honneur de la Ste. Vierge. Puis elles iront en silence, et avec une grande modestie au réfectoire. On commencera le repas par le grand Benedicite; et on le finira par les grandes grâces, ensuite le De profundes en allant à la chapelle, et les jours de jeune le Miserere.

nfans, ou ä t d'entenront venir lles en auept heures res en hinmun, qui un quart. ure spiriparticulier ores et fi-. art. puart, on era comni ne duà la fin dira la honneur iront en lestie au e repas le finira le De e, et les

Celles qui

VIII. Les Sœurs se souviendront de sanctifier par de saintes dispositions l'action de manger et de boire, et de s'unir à celles qu'avait Notre Seigneur en prenant ses repas. La Supérieure aura soin de donner tout le tems nécessaire aux Sœurs, pour manger; jusqu'à une demie heure et même trois quarts d'heure selon le besoin, surtout les jours de jeune. Ce qui donnera occasion aux Sœurs de ne point manger si précipitamment, et de pouvoir nourrir leur âme par l'attention qu'elles apporteront à la lecture spirituelle, qui devra toujours se faire. commencement du repas, on lira quelque point de l'Ecriture sainte, ensuite quelque bon livre, propre à inspirer la perfection aux Sœurs, et enfin le Martyrologe le matin, et un nombre de l'Imitation, le soir. La même chose se pratiquera aux collations, les jours de jeune, et à la seconde table, où la Sœur qui sern nommée lira pendant un demi-quart d'heure ou environ.

IX. La récréation sera, autant que faire se pourra, d'une heure ; ce qui fait

que pendant le carême on la poussera jusqu'à une heure et un quart, cette récréation se fera en travaillant à de petits ouvrages,qui n'appliquent point et qu'on pourra réserver pour cela. A une heure, on sonnera une cloche pour appeler les Sœurs à l'obéissance; elles tâcheront, pour lors de prévoir ce qu'elles auront à demander et à dire à la Supérieure, ou aux officières; ce qui étant fini, elles se mettront au travail, qui durera jusqu'à cinq heures. Pendant le travail, on fera une lecture publique, depuis deux heures jusqu'à deux heures et demie ; et à trois heures, les Sœurs auront la liberté de parler d'une voix modérée jusqu'à quatre. Celles qui croiront avoir besoin de prendre quelque chose pendant ce tems là, le pourront faire avec la permission de la Supérieure, qui doit même y obliger celles qu'elle saurait en avoir besein et qui voudraient s'en abstenir.

X. A cinq heures et demie, la cloche sonnera pour le chapelet, qui sera suivi d'un quart d'heure de méditation ou de réflexion sur des matières propres à la

Come on justicolor printer poi der

rera

cel

der

ina été Ma Vie

Communauté, ce qui se fera dans le poussera même lieu que l'oraison du matin. A cette réde petits six heures le souper sonnera, on y servira chaque jour du thé et du beurre aux et qu'on e heure. Sœurs qui le désirent. Après le souper, neier les on viendra à la récréation qui durera cheront. jusqu'à huit heures, et pendant laquelle auront l'on pourra travailler d'une manière eure, ou moins appliquante. A huit heures, la elles se prière en commun et la lecture d'un jusqu'à point au moins de la méditation du lenon fera demain, après laquelle chacune se retiheures rera pour être couchée à neuf heures, et à trois celle qui fait la visite, à neuf heures et rté de demie. usqu'à besoin ARTICLE SEIZE. ant ce

a per-

même

avoir

loche

**Buivi** 

u de

ale

Ordre pour les jours de fêtes.

I. Les dimanches et les fêtes commandées, elles diront à sept heures en été, et à sept heures et demie en hiver, Matines et Laudes de la très-saime Vierge. Celles qui ne s'y trouveront pas ne seront pas obligées d'y suppléer à d'autres heures, à moins qu'elles ne le

r

viuillent faire par dévotion. Elles asmisteront toutes à une première messe,
pour y pouvoir communier; après laquelle elles donneront un quart d'heure
à l'Action de grâces qui se terminera par
un signal que donnera la Supérieure; en
sorte qu'elles puissent s'en retourner
dans le même ordre qu'elles seront venues.

ä

a

P

er la

ge

et

en

ro

de

po

d'i

50

E

gh

de

II. Comme le principal esprit de leur Institut est de former les familles chrétiennes à l'estime et à l'amour de leur paroisse, elles en donneront les premières l'exemple, et ne manqueront pas anx grand'messes, prônes, vêpres, bénédictions et processions, comme il est marque au Coutumier; elles ne s'en dispenseront que pour des raisons très-considérables, et avec permission de la Supérieure.

III. Lorsque les filles des écoles assisteront aux processions et autres offices de la paroisse, il y aura un nombre suffisant de Sœurs pour les surveiller: elles se rendront à l'Eglise deux à deux et en silence, et en reviendront de même. Le reste du tems qui ne sera point occupé au Sèrvice divin, pourra être employé, partie dans leurs chambres pour satisfaire à leur dévotion particulière, partie aux choses que la Supérieure jugera à propos de faire faire aux Sœurs de la Communauté, et la Maîtresse des novices à celles du noviciat; en sorte cependant qu'il solt toujours permis aux Sœurs, au retour des offices, de parler ensemble une demi-heure pour se dé-

lasser l'esprit.

IV. Les Sœurs ne seront point obligées à dire d'autre office que Matines et Laudes, les jours de fêtes et dimanches, en commun à la chapelle. Elles pourront aussi chanter les vêpres dans leur chapelle, la veille des fêtes principales de la très-sainte Vierge et le jour même, pourvu que cela ne les empéche point d'assister aux offices de la paroisse, en ces jours de fêtes. Mais elles auront soin, en tout tems, de dire leur chapelet. Elles seront fidèles aussi à leur examen général et particulier, et au moins à une des deux lectures. Mais la principale

messe,
rés lai'heure
era par
ire; en
courner

le leur chréle leur nières s anx

nédicmarispenconsia Su-

es asffices suffielles et en pratique à laquelle on ne saurait frop les exhorter, est de se conserver en la sainte et aimable présence de Dieu.

# ARTICLE DIX-SEPT.

De la Confession.

I. Il n'y aura qu'une Confession de règle, par semaine, il sera cependant permis de se confesser plus souvent; si l'on eroit en avoir besoin. Les Sœurs a'y prépareront avec soin par un examen sérieux de leurs fautes, et s'exciteront à un désir véritable de s'en corriger et de satisfaire à la justice divine. Elles se soumettront humblement à tout ce que le confesseur ordonnera, quand même il garderait envers elles une plus grande sévérité, qu'elles ne croiraient avoir mérité. Qu'elles se persuadent bien, qu'en exécutant, avec simplicité et en paix, les avis qu'il leur donnera, quand même ils leur paraîtraient peu proportionnés à leurs besoins, Dieu ne manquera jamais de bénir cette soumission parfaite. Elles tacheront de garder toujours le même

n

é

01

fo

pr

it trop' en la' eu.

on de t persi l'on rs a'v amen ont à et de es se que me il ande méu'en paix, ême. és à mais Ciles

ême .

l'on conseille est de suivre le rang la profession, en commençant par le plus jeune et en remontant jusqu'à la Supérieure. L'on aura soin qu'il y en ait toujours trois ou quatre dans la chapelle; pour que le confesseur n'attende jamais; et celle qui sortira avertira celle qui la doit suivre.

II. Si quelque Sœur est convaincue d'avoir dit quelque chose du confesseur à une autre, touchant la pénitence qu'il aurait donnée, et si ce rapport a été fait par plainte ou murmure, par raillerie ou mépris, ou d'une manière qui pût mal édifier, ou quand la chose rapportée est odieuse, ou peut faire quelque tort, elle sera obligée, la première fois, d'en faire une satisfaction publique, dans le lieu où la Supérieure jugera à propos; la seconde fois, on lui donnera une pénitence pour les fautes grièves; la troisième fois, elle sera punie selon le jugement du prêtre qui les gouverne, ou de Monseigneur l'hveque.

III. Les Sœurs ne sauraient trop se





IMAGE EVALUATION TEST TARGET (MT-3)



STATE OF THE STATE

Photographic Sciences Corporation

32 WEST MAIN STREET WEBSTER, N.Y. 14580 (716) 872-4503

OTHER SERVICE STATE OF THE SERVICE STATE OF THE SERVICE STATE STAT

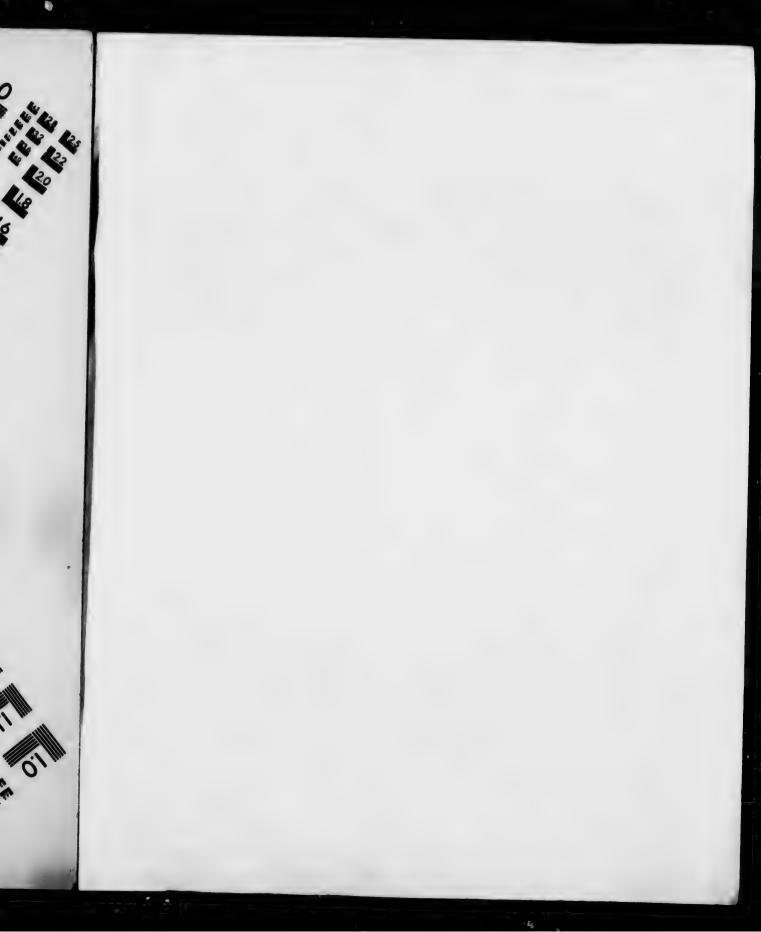

persuader que les fautes qu'on cominet contre le respect et le secret qu'on doit au sacrement de Pénitence, ne sauraient être trop severement punies; puisqu'elles vont à anéantir la croix de Jesus-Christ. S'il arrivait cependant qu'on leur donnât des pénitences qui fussent contre le règlement de la maison, ou incompatibles avec leurs emplois, elles pourraient, en ce cas, représenter les inconvéniens qu'elles y trouvers et en parler à leur Supérieure, pour savoir comment elles doivent se conduire. Qu'elles tâchent de faire cette action avec toutes les préparations et dispositions nécessaires; cependant elles ne doivent employer qu'une demi-heure environ, pour les confessions ordinaires.

# ARTICLE DIX-HUIT.

De la Communion.

I. Toutes les Sœurs communierent ensemble, excepté les infirmes et celles qui ont beaucoup d'occupations, tous les dimanches et fêtes commandées; à na qu'on comsecret qu'on nce, ne sauent punies; la croix de cependant itences qui e la maison, re emplois, représenter trouverst et pour savoir conduire. ette action et disposiit elles ne demi-heuro ordinaires.

HT.

emunieront e et celles ns, tour les es;à ans

qu'il n'y ait plus de deux fêtes de suite dans la semaine. La règle laisse à la Supérieure, la disposition de faire communier les Sœurs, le jeudi et les autres fêtes de la semaine, où les communions ne seraient pas de règle. Outre cela, elles pourront communier les jours de fêtes de Notre Seigneur et de la sainte Vierge, dont toute l'Eglise fait l'office, et le jour de leurs octaves; la Conversion de St. Paul, le mercredi des Cen Ires, St. Joachim, St. Augustin, St. Marc, les jours de l'Invention et Exaltation de la Ste. Croix, St. Barnabé, Ste. Magdeleine, l'Ange Gardien, St. Luc, le jour des Morts, Ste. Catherine; la fête de leur Patron, le Saint du mois, le Protecteur de l'année; les jours de leur baptême, de leur entrée au noviciat, de leur profession ; à la fête de leur Patron de religion et aux autres fêtes de Dévotion qui arrivent durant le cours de l'année; le tout, avec la permission de la Supérieure et l'avis du confesseur.

II. Les fautes pour lesquelles la Supérieure ne doit pas permettre les commu-

mions fréquentes, qui ne sont pas de régle, sont celles-ci : 1 0 . ne vouloir souffrir ni corrections, ni réprimandes, et no pas avouer sa faute, quoiquelle soit connue de tout le monde;2 ? . en demander des preuves, ou en essayer la justification; 3 °. faire paraître une curiosité indiscrète, en écoutant ce qui se dit, ou lisant les papiers des Sœure sans nécessité, ou sans permission ; \$ - parler souvent des actions des Supérieurs, condamner leur conduite, s'attrister avec exces de ce que le confesseur est absent; 5 . parler à une Sœur des sants de la maison, ou d'une particu sans raisons légitimes ; 6 ° se moquer d'une Sœur et lui reprocher seg défants naturels ; être sujette à se dire de petits mots fâcheux et aigres;7 ? .rapporter des nouvelles de ville, et rechercher les entretiens profanes; 8 ° . avoir une trop grande attache aux conversations avec les gens du monde, et parler volontiers des modes, et des divertissemens du siècle ; 9 ° avoir trop de soin de soi-même ; 10 . montrer trop de curiosité à rechercher les défauts des autres, trouver tout mai fait, en interprétant tout en mal; 11 ° vouloir se mêler de tout, sans en avoir la charge spéciale à raison de son office.

111. Quand les Sœurs auront des raitons particulières, pour se dispenser de communier les jours de règle, elles ne le doivent jamais faire sans permission de la Supérieure et l'avis du confesseur.

IV. Quoiqu'il soit à souhaiter que plusieurs des Sours den andent à communier souvent, les jours de dévotion, à Supérieure ne duit point cependant le leur accorder que lorsqu'elle s'apperccit qu'elles en retirent du fruit. Elle en jugera à leur avancement dans la vertu, à leur fidélité à s'acquitter de leurs obligations; à leur amour pour le travail et l'humiliation; à leur empressement à obéir plus parfaitement que les autres; à la douceur et à la patience avec les quelles elles supportent les injures et les peines que les autres peuvent leur faire ; toutes choses qui peuvent être mieux connues par la Supérieure que

nt pas de révouloir soufandes, et no
elle soit conn demander
r la justifine curiosité
ui se dit, ou
sans nécesde parler
irieurs, con-

est absent;
suits do
suits do
suits do
suits nattipetits mots
er des noules entretrop granu avec les
ontiers des
du siècle;
oi-même;

sité à m-

règle lui permet de priver de la commu nion, celles-là même à qui le confesseur l'aurait permise, en leur marquant la raison pour laquelle elle les prive de cobien.

V. Qu'elles se souviennent surtout de ne s'entretenir jamais ensemble des communions plus ou moins fréquentes de leurs Sœure, sous peine d'en être privées elles-mêmes, et encore moins de se scandaliser de voir une de leurs Sœurs privée longtems de la communion ; puisque, selon les règles des Saints Pères, il y a plusieurs raisons très-saintes, pour lesquelles les âmes les plus innocentes peuvent quelquesois se séparer de l'Autel. D'un autre côté, qu'elles ne craignent rien tant pour elles-mêmes, que d'être privées de la participation du corps de Notre Seigneur; et que si elles en son quelquefois séparées, elles doivent être dans la douleur et le regret, jusqu'à ce qu'elles puissent, comme les autres, s'unir A Notre Seigneur dans le sacrement de son amour. Les dimanche et fêtes

on pot ter nei trè

figures and d

Sai moi pro ave s'éi

I. man i fait que le se la commu e confesseur marquant la prive de co

nt surtout de ble des comquentes de être privées de se scanœurs privée puisque,seères, il y a pour lescentes peude l'Autel. craignent que d'être u corps de

pivent être jusqu'ù ce tresys'unir rement de

es en son

at fétes

en la chapelle de la maison, les Sœurs pourront, pendant la sainte messe, chanter quelque hymne, ou cantique à l'honneur du très-Saint-Sacrement, ou de la très-sainte Vierge. Mais elles ne chanteront point, sans permission des Supérieurs, de motets en musique, ou chant figuré, qui ne soit point conforme à l'usage de l'Eglise, cela ne convenant point à des filles de paroisse comme elles...

VI. Le dernier jour du mois, la Supérieure distribuera les sentences des Saints. Chacune honorera, pendant le mois, le Saint qui lui écherra pour son protecteur, communiera le jour de sa fête, avec la permission de la Supérieure, et s'étudiera à pratiquer la vertu qui lui sera recommandée dans ladite sentence.

### ARTICLE DIX-NEUF.

Des jeunes et austérités corporelles.

I. Outre les jeunes ordinaires, commandes par l'Eglise, les Sœurs jeuneont la veille de la Visitation, qui est la feront seulement abstinence les jours qui précédent les principales fêtes de Notre Seigneur et de la très-sainte Vierge. Pour ce qui regarde les autres austérités et mortifications corporelles, on n'en prescrit aucune d'obligation, sinon celle qui se fera tous les vendredis en commun, pendant le tems d'un De profundis, laissant à la dévotion de chacune d'user, en son particulier, de celles dont elle connaîtra avoir plus de besoin, par l'avis du Confesseur ou Directeur et avec permission de la Supérieure.

II. Elles se souviendront néanmoins que les mortifications du corps étant prises avec discrétion et dans un esprit d'humilité et de pénitence, sont d'un grand secours pour obtenir la vraie mortification des passions, à laquelle elles doivent continuellement s'exercer pendant toute leur vie. Depuis Pâques jusqu'à la Pentecôte, elles ne feront point en commun les austérités dont il est parlé plus hau

l'ava scien confe on a chòis In rei reque confé epirit donne parér Dieu, proch parle Supé pério jeune pensé

quin

rituel

II.

## ARTICLE VINGT.

## Des Conférences.

I. La Supérieure tiendra, tous les quinze jours, une petite conférence spirituelle pour l'édification des Sœurs, ou l'avancement de leurs élèves, dans la science et la vertu. A la fin de chaque conférence, elle annoncera le sujet dont on s'occupera à la suivante; et elle choisira de préférence quelque point de la régle ou quelque vertu nécessaire à ocquerir, pour en faire la matière des conférences qui regardent l'avantage spirituel de la Communauté. Ce qui donnera occasion aux Sœurs de s'y préparer, en pensant, quelque tems devant Dieu, à ce qui doit être traité dans la prochaine conférence ; afin d'en pouvoir parler, si elles sont interrogées par la Supérieure. Il est à propos que la Supérieure commence toujours par quelque ancienne ; afin d'encourager les plus jeunes à dire ensuite plus librement leurs pensees.

II. Qu'elles se souviennent de faire

tes de Notre
inte Vierge,
tres austériles, on n'en
seinon celle
dis en comprofundis,
une d'user,
dont elle
par l'avis
avec per-

munauté, et

les jours qui

orps étant s un esprit sont d'un vraie moruelle elles ercer pens Pâques eront point ont il est

sériousement cette action, sans se permettre de rire, pour les choses qui pourraient être dites par quelques unes svec trop de simplicité, et hors de propos. Si quelque Sœur se laissait aller à un éclat de rire; elle se mettra à genoux et ne se rélèvera pas que la Supérieure ne lui ait fait signe. Que si elle vensit à en parler, les autres jours, pour s'en moquer, la Supérieure doit lui imposer une pénitence plus grande ou moindre, suivant les différentes impressions qu'elle pourra remarquer, avoir été produites par cela dans la Communauté. Ces conférences se commenceront par le Yeni, Sancte Spiritus, et se finiront par une prière à la sainte Vierge.

# ARTICLE VINGT-ET-UN. Des Retroites.

I. La retraite spirituelle étant un moyen très-avantageux pour conduire les Sœurs à la perfection que Dieu demande d'elles, elles en seront une, tous les ans, de dix jours tout au plus, en la manière et au tems qui seront

et le sitio un j lir, a plus mod raie doiv périe

pour sero de le Les ront ordin Règl plus dans exace aucu sinon au C

de Re

and se peres qui pourunes avec propos. Si à un éclat ux et ne se ure ne lui venait à en r's'en moposer une indre, suions qu'elle produites uté. Ces ont par le niront par

UN.

étant un conduire' Dien deune, tous plus, en i seront

trouvés plus commodes par le Directeur, et la Supérieure. Il sera à la disposition de la Supérieure, d'accorder un jour tous les mois, pour se recueillir, à celles qu'elle jugera en avoir plus de besoin. Celles qui, par incommodité d'esprit ou de corps, ne pourraient s'appliquer à cet exercice, en doivent être dispensées par la Su-

périeure.

II. Les tems les plus ordinaires pour faire ces exercices spirituels, seront le printems et l'automne. Il sera pourtant libre aux Supérieurs de les faire faire en d'autres tems. Les matières sur lesquelles elles feront leurs méditations, seront plus ordinairement quelques points de la Règle, ou les vertus qui leur seraient plus nécessaires; mais elles doivent, dans ce tems-là, garder un silence exact, tout le long du jour, sans avoir aucun commerce avec les autres sinon, à la chapelle, au réfectoire et au Chapitre. Elles ne sortiront point' de Retraite, qu'elles n'aient écrit les

bons sentimens qui leur auront fait le plus d'impression, et les résolutions principales et particulières qu'elles auront prises. La Supérieure pourra néanmoins teur assigner quelque ouvrage à faire dans les fems libres.

III. Outre les Retraites annuelles dont on vient de parler, il y en aura tine autre pour toute la Communauté ; laquelle se fera pendant les trois jours qui précéderont la fête de la Visitation de la Ste. Vierge, qu'elles ont choisie pour faire la Rénovation de leurs vœux. Elles la feront de manière à pouvoir mériter de Dieu d'abondantes bénédictions sur leur Communauté. Elles se disposeront, par un redoublement de ferveur dans leurs exercices, à bien célébrer les fêtes, pour en retirer les grâces précieuses qui y sont attachées, et se conformer ainsi à l'esprit de la Ste. Eglise, leur bonne Mère, laquelle ordonne, même au peuple, de jeuner la veille de certaines grandes fâtes.

.

pe de

110

et

ve

ne

l'a

pr

### ARTICLE VINGT-DEUX.

### Du Chapitre.

I. On sera très-fidèle à tenir le Chapitre, la veille des principales fêtes de l'année; savoir : Paques, la Pentecôte, la Visitation, la Toussaint, Noël et le recond vendredi de Carême. Au lieu du Chapitre qui se tenait autrefois tous les vendredis, les Sœurs pourront faire leur coulpe chaque jour à une heure ; de manière que chacune fasse la sienne au moins une fois par semaine.

II. On commencera le Chapitre 'à chapelle par le psaume Miserere, pendant lequel on viendra à la salle de la Communauté, et quand il sera fini, toutes doivent se mettre à genoux pour dire le Veni, Sancte Spisisus, et l'Omison du St. Esprit. On observera un moment desilence pour donner aux Sœurs, le tems d'offrir à Dieu l'action qu'elles vont faire, et de le prier humblement de leur accorder

auront fait les résoluparticulières. a Supérieuur assigner e dans les

s annuelles il y en anra Communauant les trois te de la Vie, qu'elles Rénovation feront de er de Dieu sur leur isposeront, rveur dans élébrer les graces preiées, et se de la Ste. aquelle ore jeûner la

s fâtes.

la grace de s'accuser de leurs fautes avec toute l'humilité et la sincérité

possibles.

III. Si l'on vent tirer du profit de cette action, il faut prendre bien garde de me pas s'y comporter avec négligeme; et la Supérieure doit se persuader qu'elle est dans l'obligation très-particulière de reprendre les Sœurs avec force et avec charité de leurs moindres fautes, et d'y appliquer les remèdes et les pénitences qu'elle jugera les plus utiles au bien commun de la Communauté et à la perfection particulière des Sœurs.

IV. Les fautes ordinaires, dont on doit s'accuser, sont celles qui paraissent à l'extérieur. On permettra pourtant quelquesois d'en dire d'autres, pourvu que ce soit de l'avis de la Supérieure s'il s'agit des professes, ou de la Mattresse s'il est question des novices. On ne devra dire que des choses qui peuvent édifier la Communauté. La Supérieure ne devra pas s'accuser de ses fautes en urs fautes sincérité

profit de bien garavec nee doit se l'obligareprendre c charité d'y applinitences s au bien é et à la

particulier, mais en général, et seut lement au Réfectoire; et elle accompagnera cela de paroles si humbles et d'un maintien extérieur si modeste, qu'elle porte ses Sars à l'amour de la vertu par son exemple. Elle pourra même ajouter, à cette occasion, quelque pratique d'humilité, comme de baiser la terre ou les pieds des Sœurs. Les autres pratiques d'humiliation que les Sœurs peuvent faire, dans le réfectoire, seront marquées dans le Coutumier.

V. Que les Sœurs se souviennent qu'on n'y doit point s'excuser, ni accuver les autres, sans ordre de la Supérieure. Quand quelque Sœur tombera dans une faute considérable, dont la Supérieure est bien informée et dont la Sœur coupable ne s'accusera pas elle-même, la Supérieure l'en avertira tout haut dans le Chapitre, en lui ordonnant de s'en secuser. Quoique la Supérieure puisse decner une pénitence générale à toutes les Sœurs, elle doit cependant appliquer

des remèdes particuliers à celles qui en

ont plus de besoin.

VI. Les Sœurs prendront garde de ne point faire les pénitences qui leur seront imposées dans le Chapitre, par manière d'acquit; mais avec une très-grande dévotion et piété, pour mériter de maintenir par la la discipline et la ferveur de l'observance dans sa vigueur; et réparer les fautes qui pourraient éloigner les graces de Notre Seigneur, de leur Communauté. Les pénitences pour les fautes grièves et très-grièves seront marquées dans le Coutumier.

VII. Les Sœurs ne doivent jamais parler ensemble des fautes qui ont été dites dans le Chapitre, ni des pénitences qui y ont été imposées; et s'il leur arrive de s'en entretenir, elles s'en accuseront dans le Chapitre suivant.

# ARTICLE VINGT-TROIS.

no strang. Du travnil.

jamais être eisives, de crainte que de maurant à na rien faire, elleu ne devien-

qui en

de ne serdnt. anière . de démain-

eur de éparer. ier lea.

Com+ fautes auées

amais. nt étéences a leur

de ne e. de

viena!

incht chuseuses, et curieuses, s'entrese nant des choses dont elles he dovent point parler, et apprenant à courle dans les chambres les unes desquirents por leur

11. Elles regnederom le travail comme une des occupations les plus propres à les purifier et à les sanctiffer, et celles qui, par les devoirs de leurs charges en seraient détournées, t'imoigneront, par la fidélité avec laquelle elles s'y rendront, dans tous leurs momenta libres, et par le soin d'avoir quelque ouvrage à la main hors des tems de la prière, l'estime qu'elles en font, et le désir qu'elles ont de participer aux bénédictions que Dien repand our une vie trumble et la-Dorieuse to have not move while we will

III. Ellos feront autant que possible, feurs habits, leur linge, leurs rubans de fil, le chandelle, ha vierges et les ornemens d'Eglise, et généralement tout ce qui sera nécessaire a la maison, et à quei la Supérieure les vondra employer, sans nuire néanmoins à leur sante, ni aller contre la bienséance. Pour aider amone d faire aubsister la miaison gui n'a

pos un revenu à peine sufficant les Sœure pourront travailler pour les personnes du dehors, et faire des ouvrages qui apportent du profit, pourvu qu'ils ne servent jamais à augmenter ou entretenir le luxeet la vanité des gens du monde, et qu'il» ne causent point aux Sœurs trop de dis sination ou ne leur attirent pas trop de visites. Elles travaillement à des chosesutiles ou absolument nécessaires aux beseins de la vie et habilleront surtout leurspensionnaires, et les autres filles dont elles prepnent soin. Si la maison vient en état de pouvoir subsister sans faire des travaux nour les gens du dehors, on ne laissern pas, dans les tems qui seront libres, apès avoir fait tout ce qui sera nécessaire pour le Communauté, d'entreprendre quelques ouvrages, au pour les donner aux pauvres immédiatement. ou pour les vendre afin de subvenir à leure nécessitées

IV. Que les Sœurs se souviennent bien qu'en travaillant selon la direction de la Supérieure, ou de la Maitreuse des auvrages, elles ne doivent jamais rien

Įa.

faire pour elles, ou pour les autres ; mais pour le commun ; suivant cette belle règle de St. Augustin : nulle ne sera rien pour soi en particulier ; soit pour le vêtir, soit pour le coucher, soit nour se ceindre, soit pour se couvrir, soit pour se mettre sur la tête. Qu'elles travaillent avec un soin plus exact et une plus grande joie, que si elles le faisment pour elles-mêmes, et pour leur tienge particulier. Ce qui doit cependant s'entendre avec quelque restriction, à l'égard des Sœurs qui vont en mission, lesquelles auront soin de prendre une permission générale de leur Supérieure pour savoir comment appliquer le produit de leur travail.

y en a de communs auxquels les Sœurs deivent se porter avec joie, quelque pénibles qu'ils soient, et dont elles ne pourront se dispenser, sans une permission expresse de la Supérieure, depuis l'Assistante jusqu'à la plus jeune de la Communauté; comme de porter le linge de la lessive, de le plier, de le séches, de

nnent ection e des

Sour

nes du

ppor-

ervent

luxer

qu'ile

le dis≠

rop de

hoses

x be-

t leurs

dont

vient.

s faire

re, on

taorea

i sera

d'en-

DOUP

ment.

tbalayer la maison, de laver la vaisselle, de ramasser les fruits, et autres choses, et de veiller les malades.

VI. G'est à la Supérieure à régler le tems où les Sœurs devront s'appliquer à ces divers ouvrages, ayant egard aux forces de chacune, prenant garde surtout de ne pas trop les charger, et leur donnant les secours et les aides nécessaires par les personnes du dehors, surtout l'hiver, si les personnes du dedans n'y peuvent absolument suppléer. Tous ces ouvrages se feront par les Sœurs avec autant de modestie, de silence, et de recueillement qu'elles en pourront garder, de crainte de perdre par la dissipation et la distraction de l'esprit et du cœur, ce qu'elles pourraient gagner par la mortification du corps. Il sera pourtant permis aux Sœnrs de chanter quelquefois des cantiques spirituels, pour se consoler dans leur travail.

:WE

ce

)a

da

::0e

180

da

PO

: av

bn

pa

m/

vaimelle, es choses,

régler ont s'aps, ayant ne, pres trop les secours les perhiver, si peuvent ces ouars avec ce, et de pourront e par la de l'espouration du mis aux fois des consoler

如是我.

## ARTICLE VINGT-QUATRE.

De la demeure des domestiques, des lieux où l'on parlera aux personnes du dehors, des sorties, des visites et conversations avec les externes.

I. Quoique les Sœurs ne demeurent point dans une maison cloitrée comme les Religieuses, elles ne doivent pas moins être séparées du monde, et vivre comme étant mortes à ce qu'elles auraient de plus cher, et qu'elles y pourraient plus innocemment aimer. Elles ne souffriront jamais qu'aucun homme demeure dans leur maison de la ville, ni dans celles de la campagne; mais il leur sera seulement permis de les loger dans un bâtiment séparé. Elles ne pourront pas non plus s'entretenir avec aucun homme,dans leur chambre, ni dans aucun tre lieu, que le parloir et la chapelle ou l'infirmerie pour les malades, en observant de n'être jameis seules.

II. Pour ce qui est des Con-

fesseurs, et des Directeurs, il y aura un lieu marqué pour leur parler, et le plus qu'il sera possible, on laissera la porte ouverte. Quant aux médecins, chirurgiens, ouvriers ou autres personnes dont l'entrée est nécessaire en la maison, la Supérieure prendra soir de nommer deux Sœurs pour les accompagner, et pour demeurer avec le médecin, lorsqu'il est amprès de la malade; ce qui s'observera encore avec plus de soin, loraqu'on sera obligé de les appeler, la nuit, pour les infirmes. C'est pour la même raison de bienséance, que les Sœurs ne doivent point parfer aux séculiers dans les rues, sons nécessité; au quel cas, elles en rendront compte à leur Supérieure ; les Sours des missions ne sortirent pas pour aller à l'église ou à la sacristie ou dans la maison des particuliers, ou même dans les presbytères, ou faire des visites qu'elles ne soient accompagnées d'une autre Sœur, autant que la chose sera possible ou du moins par

inc d III. les soi mer l celles tront l Supér jusqu' des S

chamil

de ma permi re; n sir, m jouer kors. missic jusqu' trouve semet ront le méme

les 1

us, il y une des grandes élèves du conventur parler. III. L'Assistante et la Portière iront on laisles soirs, avant la mnt, visiter et ferant aux mer les portes de la basse cour, et vriers ou celles de la maison, dont elles remettrée est tront les clefs entre les mains de la la Supér Supérieure, pour être par elle gardées ner denx jusqu'au lendemain matin, qu'une r, et pour des Sours les ira prendre dans sa lorsqu'il chambre, pour ouvrir toutes les portes ce qui de som, appeler.

est pour

ce, que

efer aux

néces-

rendront

S Sours

ns pour

oo dans

u même

des vi-

compa-

ant que

ding par

IV. If ne leur sera jamais permis de manger chez les laïques, sans une permission expresse de la Supérieure; ni d'assister aux parties de plaisir, même l'es plus innocentes; ni de jouer avec aucune personne du de-hors. Les Saurs qui viendsont des missions et qui poursont parvenir jusqu'à la ville sans manger; ou qui trouveront, sur leur route, un étallimement de la Congrégation ne pourront loger chez les laïques, sans la même permission.

V. Quant à leurs emplettes dans-

autant que possible, par une fille de la Communanté, afin de ne pus se produire inutilement dans le monde et de ne donner par leur conduite ou leurs discours aucune prise à la malignité de la plus impitoyable censure.

## ARTICLE VINGT-CINQ. Du Parloir.

I. Il sera ménagé dans la maison, un appartement contigu au Parloir, pour la Portière ; et dans le Parloir de la Compannauté et celui de chaque mission, il sera pratique un vitrage, pour que les Sœurs ne soient

jamais seules en ce lieu.

II. Si quelqu'un vient visiter les Sœurs, la Portière commencera tonjours par en avertir la Supérieure. Celle-ci jugera s'il est à propos que la Sœur parle à la personne qui la demande, et prendra toujours la precaution de lui nommer une compagne pour l'assister ; si ce n'est que, pour de graves raisons, elle ne ju-

on'elle des pe sœurs, compa Los Se de com milier deman re de d'affail nes ave sent re nlicité n'iront ront tou

III. pendant qu'aux et de la quelque puisse s permettr que faire l'oraison

truction.

de ne pus se ans le monde ou conduite ou drise à la matoyable cen-

-CINQ.

at 11 fallow

s la maison, au Parloir, le Parloir lui de chaiqué un vis ne soient

visiter les encera touupérieure, propos que ine qui la urs la préle compan'est que, le ne ju-

gett 1 propos d'en dispenser; cer qu'elle peut et doit faire à l'égard des pères et mères, des frères et des sœurs, quand ils ne sont pas accompagnés d'antres per onnes, Les Sœurs, doivent tonjours, avant de commencer la conversation s'humilier devant Notre Seigneur, et lui demander la grâce de s'y conduira de manière à n'y point recevoir d'affaiblissement, et que les personnes avec qui elles conversent, puissent retourner édifiées de leur simplicité et de leur modestie. Elles n'iront que rarement au parloir et y seront toujours extrêmement réservées.

III. Elles n'y doivent point aller pendant l'Avent ni le Caréme, non plus qu'aux grandes fêtes de Notre Seigneur et de la sainte Vierge; si ce n'est pour quelque chose de pressant, et qui ne puisse se différer; et même on ne le permettra pas les jours ordinaires, autant que faire se pourra, pendant le tems de l'oraison et de l'exhortation, ou de l'instruction des enfant Le tems de demeurer

trois quarts d'heure tout au plus; et l'on ne demeurera pas au delà sans la permission de la Supérieure. Si pendant qu'elles sont au parloir, il sonne quelque observance, elles prendront occasion de la cloche qui sonne, pour se retirer.

le

6

ot

rie

to

te

pn

101

10

do

et :

CO

pai

IV. Les Sœure éviterent de faire paraître à leurs parens t'envie de les voir, pour ne point s'attirer de visites instiles. Elles ne s'informerent point de leurs affaires domestiques, dont elles ne deivent point se mêler; se souvement de us que dit St. Jean Chrysestème, que les aventages qu'on a dans les Communamés sont de retrancher tous les soins superflus et toutes les inutilités de la vie, pour se consacrer entièrement à la piété.

V. Les Sœurs prendrant garde de ne point manger au parloir, so de donner à manger à personne, que pour quelque cause extraordinaire pour l'importance de laquelle la Supérieure pourra dispenser. Mais il n'est pas à propos qu'elles logent celles à qui elles auraient donné à manger. Elles regarderont

demi-heure on comme une faute grieve, d'entreteair les séculiers des affaires de la maison, et encore moias de ce qui s'est passé dans le Chapitre : encore comme une grande faute de recevoir d'eux aucune lettre. ou d'en donner de la part de leurs Sœurs sans en avoir permission de la Supént de faire parieure. Elles éviterant avec-grand soin tous les discours superflus, et nouvelles curiouses; mais leurs contretiens seront tels qu'ils puissent toujours édifier le prochain; elles s'y comporteront de manière qu'on ne voie rien en elles, qui soit contraire à l'esprit du recueillement went elles font profession.

#### ARTICLE VINGT-SIX. De l'administration du bien temporel des Sours.

I. Il appartiendra à la Supérieure et à la Sœur Dépositaire de recevoir les dons, les rentes, les pensions des Sœurs, et tous les autres deniers appartenant à la Communauté;il en sera tenu un fidèle compte,qui sera rendu tous les trois mois. par la Dépositaire à la Supérieure, en

u plus; et l'on à sans la 'per-. Si pendant some qualque nt occasion de se retirer.

vie de les voir. visites inutiles. int de leure aflles ne daivent ent de ve que que les aven-Communica e soins superde la vie, pour à la piété,

ant garde de ir, si de donlue pour quelpour l'imporrieure pourra as à propos elles auraient regarderont

présence de l'Assistante, de la Maifresse des novices, et des conseillères; et le compte général des revenus de la Communauté sera rendu, tous les ans, au Chapitre, par la Supérieure et la Dépositaire. Elles feront un mémoire si exact et si fidèle des dettes actives et passives; que la Communauté puisse connaître

clairement les affaires.

It. Elles en fourniront aussi un étât sommaire à Monseigneur l'Evêque ou à Monsieur son Grand Vicaire, dans le tems de sa visite, ou, lorsqu'elles en seront requises par celui qui sera commis de leur part.. Il ne sera permis, ni à fa Supérieure, ni à la Sœur Dépositaire, d'employer aucun denier, si ce n'est pour le bien général ou particulier de la Communauté, ni de donner ni d'aliener auoune chose, ni d'emprunter, sans le consentement du Chapitre que la Supérieure consultera selon les occasions, excepté pour les dépenses ordinaires. Toutes les fois que la Supérieure voudra faire quelque dépense extraordinaire, qui n'excèdera pas trois cents france, elle-

de 60 tec

po gn

ord de pré Qui feci que Dias mê étai déte

dez Ja S bue

Maitresse res; et lee la Coms ans, au t la Dépore si exact passives, connaître

si un état vêque ou e, dans le les en sea commis is, ni à la positaire, n'est pour la Comiéner auis le con-Supérieu-Toutes dra faire ire, qui nce, elle

prendra l'avis des cinq premières officières. Mais, dans un cas pressé, ello ne sera obligée de parler qu'à une ou deux de celles qui se trouveraient auprès d'elle, et rapportera ensuite la chose au conseil. Mais si la somme excéduit trois cents livres ancien cours, elle ne pourrait agir sans le consentement du Chapitre et l'approbation de Monseigneur l'Evêque on de Monsieur son

Grand-Vicaire.

III. Dans certaines rencontres extraordinaires, la Supérienre pourra, au nom de la Communauté, faire quelque petit présent ou gratification aux personnes qui servent la maison ou qui ont de l'affection pour elle; mais il ne faut pas que ce présent excède la valeur d'une piastre, sans l'agrément du conseil ou même de la Communauté, si la chose était un peu considérable. Le Chapitre déterminera le montant des anmônes qui dezront être données aux pauvies à st la Supérieure sere chargée de les distribuer selon sa prudence et discrétion

IV. Les dépenses nécessaires pour la

Communauté étant faites, si on épargne quelque somme, on pourra en former des fonds utiles à la Communauté. On n'emploiera point de somme considérable, et l'on ne fera l'aliénation d'aucun fonds qu'auparavant la Supérieure ne l'ait communiqué au Chapitre, et n'en ait donné avis à Monseigneur l'Evêque ou à son Grand-Vicaire, sans la participation duquel il ne se pourra faire d'aliénation d'aucun fonds considérable.

V. On aura soin de faire fournir tous les offices des choses qui leur sont nécessaires. Il y aura dans la maison un coffre ou dépôt, fermant à trois clefs différentes, dont l'une sera gardée par la Supérieure, l'autre par l'Assistante, la troisième par la Dépositaire, et en cas de maladie de quelqu'une d'entr'elles, elles seront données aux autres premières officières, afin qu'il y en ait trois ensemble à l'ouverture du dépôt. Dans le coffre seront mis l'argent appartenant à la Communauté, les régistres, et les autres papiers de conséquence, dont l'inventaire ne sortira point du dit dépôt. Cet

on épargne former des é.On n'emidérable, et ucun fonda e ne l'ait et n'en ait Evêque ou a participaaire d'aliérable.

ournir tome or sont némaison un is clefs difréée par la sistante, la ten cas de les, elles emières ofrensemble is le coffre nant à la les autres et l'invenpôt. Cet inventaire sera, tous les ans, vérifié par la Supérieure, l'Assistante et la Dépositaire. Aussi bien que celui de tous les meubles de la Communante.

VI. Les Sœurs ne pourront aussi titer du dépôt aucun titre, qu'avec obligation de l'y remettre, et la Dépositaire écrira le jour et le nom de la personne à qui on l'aura donné, afin de le retirer.

VII. Elles exigeront des pensionnaires une pension suffisante pour qu'elles ne soient pas à charge à la Communauté. La maison pourra recevoir de celles qui demanderont à être reçues au noviciat, de quoi payer leur pension pendant les deux années de probation, si elles en ont les moyens.

# ARTICLE VINGT-SEPT. Des écoles pour les Externes.

I. Les Sœurs tâcheront de faire bâtir leura classes dans des endroits où il n'y aura point de jour ni de sortie sur la rue, et où les séculiers ne pourront point entrer. Il sera aussi nécessaire qu'elles soient placées d'une manière que les écolières ne puissent ni entrer dans les lieux réguliers, ni voir, ni entendre ce qui s'y dira; et on aura soin de faire faire des lieux communs séparés pour le besoin des enfans.

II. La Supérieure nommera plusieurs Sœurs, pour avoir soin des enfans qui fréquenterent les écoles. La première aura une vue générale sur les Maîtresses et sur les écolières, et en lui rapportera les difficultés, dont elle jugera. Elle sera aussi chargée de recevoir les filles qui serent amenées par les parens. Elle aura sous elle plusieurs Maîtresses selon le nombre des enfans: les unes prendront soin de les instruires de tout ce que l'on a coutume d'enseigner dans les bonnes écoles; et les autres les formeront au travait et au ménage.

III. On ne recevra pas ordinairement les enfans avant aix ans ; à moirs qu'elles ne soient prématurées ; étant presque impossible qu'avant cet âge elles soient capables d'apprendra quelque chose; et qu'ordinairement ce n'est ue les

ne les

ce qui

a faire

le be

sieurs

na qui

mière

ressea

ortera

Elle

filles

Elle

selon

dront

t au

ment

prop

n'est

qu'une perte de tems pour elles, et une peine inutile pour les Sœurs. On ne recevra point non plus, sans permission de la Supérieure, celles qui sont d'un âge trop avance ou qui sont malades ou qui ont actuellement, en quelque partie du corps, quelque maladie qui se pourrait communiquer ; ni de grandes filles sur lesquelles il y aurait quelque mauvais bruit, louchant la oureté, à moins qu'on ne trouvât moyen de les séparer des autres. Enfin on n'admettra pas des files fiancées, ou mariées. Ce sera à la Maîtresse générale à introduire les enfans dans les écoles, et à les remettre à leurs parens, quand le tems de leur instruction sera fini. Ce sera aussi à elle à examiner la science et la portée des enfans, et à les faire changer de classe.

IV. Les Maîtresses ne pourront point infliger de grands châtimens, sans la permission de la Maîtresse générale. On ne manquera point de faire faire les prières, au commencement, et à la fin des classes; mais outre l'instruction qu'elles donneront aux filles, elles tâcheront, au-

r.

lie

leu

leu

êtr

loc

nie

Da

et :

COL

aut

1ée

BOU

rité

leu

tro

jus n'a

que

vin

mi

de

pei

mo

tant que la chose sera possible, de leur appendre à travailler, pour mettre fin par là au plus ordinaire désordre de ce pays, qui est l'oisiveté des personnes de leur, sexe. Les ouvrages auxquels on les emploiers, seront tricotter, coudre, filer et autres, propres aux personnes de leur condition. On leur apprendra surtout à se tenir propres, et à raccommoder leurs Lardes. Celles qui n'auraient pas de disposition pour apprendre à lire, et à écrire, ne laisseront pas que d'y être reçues, pour apprendre à travailler. La maison ne se chargera point de fournir ce qui sera nécessaire, pour l'instruction ou pour le travail. Les externes qui ont fait la première communion, doivent agnister aux catéchismes et aux processions, quand il y en aura.

# ARTICLE VINGT-HUIT,

Des Pensionnaires.

I. Quoiqu'il fût fort à souhaiter qu'il y cût un corps de logis séparé pour les pensionnaires, les choses étant autrement dans cette maison, les Sœurs prendront

grand soin qu'elles ne viennent dans les lieux réguliers, interrompre le silence de la maison. On ne souffrira point que leurs parens aillent seuls les voir dans leurs chambres ou dortoirs, qui doivent être fermés à clef dans le jour, quand le local le permet, pour éviter les inconvénient qui pourraient en résulter. Leur parloir sera séparé de celui des Sœurs, et autant qu'il se pourra elles seront accompagnées de leur Maîtresse, ou d'une autre Sœur, quand elles y seront appelées.

II. On ne pourra les recevoir au desnous de cinq ans, de crainte que la charité que les Sœurs feraient en cels, ne
leur fût préjudiciable, en leur apportant
trop de distraction. On pourra les garder
jusq à dix-huit ans; et même, si elles
n'avaient point de mère où qu'il y eût
quelque raison particulière, jusqu'à
vingt-un ou vingt-deux ans, avec la permission de Monseigneur l'Evêque, ou
de son Grand-Visaire. On ne recevra
peint celles qui ont l'humeur vaine et
mondaine, et qui sont incorrigibles, mais

qu'il r les nent lront

e leur

in par

pays.

e leur

s em-

ler et

urtout

leura

as de

et à

Atre

. La

urnig

ction

i ont

oces-

cellas qui sont modestes, dociles et obésesantes, et telles qu'elles ne puissent
nuire aux autres. On n'y recevrà point
de filles fiancées ou promises, parce
qu'elles ont ordinairement l'esprit et le
cœur entièrement dissipes, et qu'elles
sont peu disposées à profiter des instructions qu'on leur donne.

rii. Elles suivront l'ordre et la distribution du tems qui sera marqué dens fe Contumier. On les obligera à faire leur lit, à balayer, et à faire les autres petites choses qui peuvent les accoutumer au travail; elles seront menées à la paroisse, avec les Sœurs, aux jours de dimanches et de fêtes; pour les offices publics.

IV. Les pensionnaires auront un lit séparé, sansqu'elles puissent coucher ensemble, sous quelque prétexte que ce soit. Elles seront très modestes dans leurs habits, et dans la manière de se vêtir. Elles n'auront pas les bras nus, ni la gorge découverte, ni les cheveux frisés, mais en doit les entretenir dans une grande propreté. Elles seront habillées et co-effées le plus modestement qu'il se pour-

que res ma V lem elle pas don ller les

dres à se poin mon ront sans acco qual V

Sœu dura soier celle tions des ra, sans leur permettre d'autres rubans que ceux qui sont absolument nécessaires pour attacher leur robe et leurs manches.

V. Elles tiendront entr'elles le rang de leur entrée dans la maison; mais quand elles auront à sortir, les plus grandes passeront les premières. Les Sœurs doivent surtout prendre un soin particulier d'empêcher qu'elles n'aient entr'elles des familiarités, et amitiés particulieres; mais elles leur doivent apprendre à se traiter avec civilité. Elles n'auront point de livres, ni d'écrits sans les avoir montres à leur Mattresse; elles n'écriront, ni ne recevront point de lettres, sans la même permission. On ne les accoulumera point à manger hors les quatre repas.

VI. Il y aura toujours quelqu'une des Sœurs auprès des pensionnaires, même durant la suit. On veillera à ce qu'elles soient soigneuses : on prendra garde que celles qui auraient de mauvaises inclinations ne gatent les autres. Le nombre des élèves ne sers pas réglé; mais on

puissent puissent vra point es, parce int et le qu'elles instruc-

la distridens feaire leur s petites mer au paroisse, nanches cs.

oucher que ce na leura vêur. a gorga s, mais grande et co-

pourra en recevoir autant que les lieux le permettront. On ne gardera de malades, que celles qui sont éloignées de

leurs parens.

VII. On ne der nera point de vacances en hiver; mais toutes celles qui sortiront le jour de l'an, après les vépres
pour visiter leurs parens, rentreront au
Couvent le lendemain. Pour qu'il y ait
uniformité dans les vacances des élèves,
celles des pensionnaires et des externes,
tant en ville qu'à la campagne, seront
du quinze d'août au quinze septembre,
à moins que la Supérieure ne jugeât à
propos de les mettre dans un autre tems.
Les pensions cesseront de courir pendant
ce tems.

# ARTICLE VINGT-NEUF.

De l'instruction des filles séculières.

I. La fin de l'Institut étant de procurer, autant qu'il sera possible, la plus grande gloire de Dieu et le salut du prochain, par toutes les voies et les règles, que leurs Supérieurs leur peuvent prescriré, des as les lié donne du m aller e âmes des m sonnes ordres Monsie permis

. IL.

ères si fêtes; sieurs cas on huit jo lières, aller ai grande après préfère felles a dant to position

e les lieux ra de mapignées de

de vacans qui sores vêpres
treront au
qu'il y ait
es élèves,
externes,
e, seront
ptembre,
jugeât à
tre tems,
pendant

ulières.

de proe, la plus
du proes règles
nt pres-

criré, les Sœurs seront fidèles à tenir des assemblées de filles séculières dans les lieux où elles en sont chargées; à donner moyen aux femmes et aux filles du monde de faire des retraites; et à aller elles-mêmes chercher à sauver les àmes dans les campagnes, en formant des missions pour l'instruction des personnes de leur sexe; le tout sous les ordres de Monseigneur l'Evêque, ou de Monsieur son Grand-Vicaire, et avec la permission des pasteurs ordinaires.

It. Les assemblées des filles aéculières se tiendront tous les dimanches et fêtes; excepté lorsqu'il y en aura plusieurs dans la même semaine, auquel cas on ne la tiendra que deux fois par huit jour. On n'y recevra point les écolières, ni aucuns de celles qui doivent aller au catéchisme; mais seulement les grandes filles qui auront passé un an, après leur première communion; on préfèrera les servantes et les pauvres filles aux riches. On y recevra cependant toutes celles qui ont de bonnes dispositions, et qui voudront profiter des instructions qu'on leur fera; ces assemblées se tiendront depuis une heure jusqu'à deux. L'instruction qu'on leur fera sera simple, familière, sans forme de prédication. Celle qui présidera aura soin de les tenir dans un grand silence. Toutes ces instructions commenceront par la prière et fioiront de même. On suivra le réglement qui sera fait pour ces assemblées.

# ARTICLE, TRENTE,

Des femmes et filles du monde qu'on peut

La seconde manière qu'ont les Sœurs d'aider à la réformation des mœurs des personnes de leur sexe, est de recevoir facilement à faire des retraites dans leur maison, les femmes et les filles du monde; mais elles doivent ne les recevoir que dans des tems commodes, où elles peuvent demeurer dans leur chembre.

ILLa Supérieure donnera à quelqu'une des Sœurs le soin de veiller à lepre besoiner on the control of the contr

proch des S tion soin colour s

treprediocès acigne Grand des So porteri pour se les plu ra; ces assemune heure jusqu'on leur fera sans forme de présidera aura grand silence. commenceront même. On suifait pour ces besoins, de leur fournir les livres qui leur seront nécessaires ; et de leur marquer les exercices qu'elles doivent faire. Elles pe verront point leur Directeur ou Confesseur dans leurs chambres, mais dans la chapelle ou au parloir commun, dont on doit pour cela laisser la porte ouverte.

### ARTICLE TRENTE-UN.

Des Missions.

a distant ... it is

I. La troisième manière d'aider au prochain, est d'envoyer à la campagne des Sœurs de la maison, aous la direction spirituelle des curés, pour prendre soin de l'instruction des personnes de leur sexe.

II. La Supérieure ne doit point entreprendre de nouvelles missions dans le diocèse, sans l'ordre particulier de Monseigneur l'Evêque, ou de Monsieur son Grand-Vicaire, et sans avoir pris avis des Sœurs de la Communauté. Elle apportera toutes les facilités qu'elle pourra, pour, en accorder aux Curés qui aurant les plus grandes missions du diocèse, où

NTE. de qu'on peut Retrailes.

qu'ont les rmation des cur sexe, est e des retraimines et les i doivent ne ms commopr dans leur

quelqu'u-

tin

pe

ère

nu

fer

Qu

ne

äu

cer

rité

le l

ces

en

nar

règ

de

prit

i'ar

con

Pr. . 1

Sœ

Voil

par

d'a

VIO

at

elles ne seraient point encore établies: surtout quand Monseigneur l'Evêque paroftra le désirer. Il sera de la sagesse et de la prudence de la Supérieure de choisir, par l'avis des Sœurs du conseil, celles qui seront les plus propres pour les lieux où elle voudra les envoyer, et de les saire agréer à Monseigneur l'Evêque. Elle tâchera, autant qu'elle pourra, qu'il y ait toujours une ancienne avec une jeune; et choisira celles qui seront plus capables de conserver, dans les missions, l'esprit de la Communauté. Elle mettra ensemble, si elle peut, les Sœuts qui pourront vivre en union et édifier par la les lieux où elles seront; et comme elle doit toujours en envoyer au moins deux dans chaque mission, elle fein en sorle qu'il y en ait une qui poit bien capable de donner l'instruction; et une autre qui soit entendue dans les soins du mênage, pour avoir le moyen de vivre sans être à charge au Curé, et au peuple du lieu où elles seront établies.

III. Avant que les Sœurs parient pour les missions, auxquelles elles sont des-

core établies ur l'Eveque de la sagesse upérieure de rs du conseil, propres pour s envoyer, et seigneur l'Estant qu'elle nne ancienne ira celles qui server. dans ommunauté. lle peut, les en union et elles seront; en envoyer mission. ait une qui instruction; due dans les ir le moyen au Curé, et ont établies. partent pour es sent des-

tinées, il sera de la prudence de la Snº périeure de s'informer de quelles manitres elle peuvent être nourries, entretenues, et logées; sur quoi elle pourra conferer avec la Dénositaire des missions. Quoique les revenus de la Communatité ne soient point suffisants pour fournir aux Sœurs tous leurs besoins, elle s'efforcera néaumoins de leur montrer la charité qu'elle a pour elles, en leur donnant le linge et les hardes qui leur seront nécessaires, lesquels seront marquées plus en détail dans le Coutumier. Elles ne partiront point qu'elles n'aient recu leur règlement de la Supérieure, pour tâcher de vivre dans la même uniformité d'enprit, et n'y changeront rien qu'après l'avoir consultée et avoir obtenu son consentement

IV. Il sera ensuite de l'économie des Sœurs, qui vont en mission, de se pourvoir de leur nécessaire par leur travail, par le petit ménage qu'elles tâcheront d'avoir, et par les charités qu'elles recevront des Curés et des peuples des lieux au elles donnerent l'instruction.

20 St

af

fei

m

àu

Die na

tea en

gn

801

ve

leu

ter

**p**pi

nio

bar

ser

que

34.16

V. Le tems qu'elles demeureront ofdinairement dans les mêmes missions sera de trois ans. Elles pourront cependant y être continuées, si on ne pent pas envoyer de Sœurs pour leur succéder, quatre, cinq et jusqu'à six ans. Elles seront ensuite rappelées à la Communauté, pour y respirer l'air natal et s'y renouveler dans l'esprit de leur sainte

vocation. VI. Dans les missions, l'on reglera le lever, le coucher et l'heure des repas, sur ce qui se pratique à la Communauté; afin qu'il y ait partout unisormité; et que les Sœurs n'aient, en changeant de mission, rien à changer dans leurs habitudes. Dans tontes leurs difficultés, elles s'adresseront à la Supérieure, et se soumettront humblement à ses décisions. Celle-ci consultera, dans les cas les plus importans, le conseil des cinq, et le Supérieur, s'il est nécessaire, aussi bien que la Dépositaire des missions, pour ce qui regarde le temporel. Afin d'entretenir l'union et la charité entre toutes les maisons de la Congrégation, les Sœure

eureront of-

es missions

ourront ce-

on ne pent

eur succé-

ans. Elles

a Commu-

natal et s'y

leur sainte

règlera le

des repas,

mmunau-

niformite;

changeant

lans leurs

difficultés,

eure, et se

décisions.

a les plus

et le Su-

ussi bien

, pour ce

d'entrete-

toutes les es Sœure auront une grande fidélité à écrire à la Supérieure; pour lui communiquer les affaires de leurs missions, et celle-ci se fera un devoir de leur répondre par ellemême ou par sa Secrétaire, et de leur marquer tout ce qui se passe d'intéressant dans l'Institut: ce qui se doit faire, au moins trois ou quatre fois l'an; les pieuses nouvelles que les Sœurs missionnaires recevront de leur Communauté les consoleront au milieu des peines et ennuis qu'elles auront de se voir éloignées de feur maison mère.

VII. It sera permis aux Sœurs, qui sont dans les voisinages de la ville, d'y venir une fois, tous les trois mois, pour leur consolation particulière, et pour rendre compte à la Supérieure, tant du spirituel que du temporel de leur mission. Elles doivent prendre garde d'abandonner les enfans toutes deux ensemble, et pour cela elles feront ce voy-

age l'une après l'autre.

VIII. Entre tous les réglemens auxquels elles seront plus fidèles, elles ne manqueront jamais à leur oraisen, à la lecture spirituelle, à l'accusation qu'elles doivent se faire l'une à l'autre de leurs fautes, selon qu'il se pratique à la Communauté; se conformant pareillement à la règle, pour leur confession et communion.

IX. Toutes celles qui demeurent dans le diocèse ou district de Montréal seront tenues de venir faire leur retraite tous les ans, à la Communauté,; et celles qui résident dans les diocéses voisins, y vien, dront pour cet objet, au moins tous les deux ans. Pour cela, une des deux retraites annuelles celle de l'automne, aura toujours lieu pendant les vacances, afin que les Sœurs puissent avoir des rapports fréquens avec la communauté cette mère chérie qui les a engendrées à la vie religieuse, en y venant respirer l'air natal, pour s'y renouveler dans l'esprit de leur sainte vocation, et former entrelles, peadant les jours qui précèdent ou suivent Ja retraite, ces liaisons tendres, qui donnent tant de force à une Commuasuté, enfig pour se donner mutuellement en Jésus-Christ les témoignages d'une

est plus sainte. Si pour quelque raison, connue de la Supérieure, elles ne pouvaient ausister à la retraite commune, elles la feront dans le lieu de leur mission, et y conneront autant de jours que le Directeur le jugera à propos. On pourra faire venir des missions qui sont proches de la ville, pour la Rénovation des vœux, celles qui seront libres. Quant à celles qui ne pourront s'absenter, elles feront cette Rénovation en leur particulier, en prononçant la formule de leurs vœux avant de recevoir la sainte Communion.

X. Elles seront fidèles à faire observer à leurs pensionnaires et à leurs externes, les règlemens particuliers qui seront faits pour les unes et pour les autres. Elles s'attacheront surtout à les former à tous les travaux manuels et aux divers genres d'industrie et d'économie domestique, qui sont plus nécessaires aux filles pauvres de la campagne; afin qu'elles puissent être un jour de bonnes mères,

on qu'elles re de leurs à la Comeillement à n et com-

prent dans réal secont ite tous les les qui ré-W Y vien. na tous les deux/remne, aura nces, afin s rapports ette mère la vie reair natal. rit de leur elles peau suivent lres, qui

Commuuellement er d'ans faisant pratiquer à leurs enfans qu'elles auront appris au couvent. Les Sœurs recourront elles-mêmes à ces mêmes moyens, comme étant les plus capables de faire subsister leur maison et les plus propres à leur

faire éviter l'oisiveté.

XI. Pendant le travail, elles pourront faire faire une lecture, et laisserchanter aux élèves, quelques cantiques Spirituels. Quoiqu'il soit ordonné par la règle d'instruire gratuitement, elles pourront cependant, chaque année, faire payer par les élèves, en entrant dans l'école ce qui est nécessaire pour leur fournir des livres latins et français, et pour entretenir le feu de l'école, pendant l'hiver. Les Sœurs seront fidèles bien faire comprendre aux enfans, qu'elles doivent être affectionnées la piété, et bien pratiquer tout ce qu'on leur enseignera dans leur école, en faisant paraître par leur modestie, leur obéissance, et leur respect pour leurs parens, combien elles

aiment Dieu, et combien elles craizgnent de lui déplaire. Les Sœurs emporteront avec elles et conserveront dans chaque mission une copie des constitutions de la Communauté, afin qu'elles puissent, en tout tems, se consoler et s'encourager par la lecture de ce livre, que le Seigneur leur a lui-même donné pour les sanctifier.

#### ARTICLE TRENTE-DEUX.

Des Assemblées Capitulaires et de cellés du Conseil.

I. On tiendra, aussi régulièrement que possible, l'Assemblée du Conseil le jeudi de toutes les semaines, depuis une heure jusqu'à deux; et les Assemblées Capitulaires tous les mois, une fois, depuis une heure jusqu'à trois, et même jusqu'à quatre, s'il est nécessaire; enfin, autant de fois qu'il y aura des affaires importantes à traiter; et que la Supérieuré le jugera à propos.

fang cocouvent, nomes a e étant ubsister es à leur

es pourt laissers cantisoit orgratuiendant, our les é ce qui nir des

our enendant dèles à enfans, nées à out ce ir écour mo-

r res-

n elles

II. Lorsque les Sœurs sont averties par le son de la cloche, de se rendre au Chapitre, peur délibérer sur quelque affaire, elles doivent prier Dieudans le fond de leur, cœur, pour lui demander de ne pas permettre qu'elles suivent leur propre lumière, plutôt que la sienne. Il sera permis à la Supérieure, après avoir fait la prière ordinaire, d'y proposer tout ce qu'elle jugera à propos, tant pour le général, que pour le particulier; et chacune des Sœurs, avec sa permission, pourra y proposer aussi ce qu'elle jugera nécessaire pour le bien de la Communauté. Il est pourtant du bon ordre qu'aucune ne propose en Chapitre rien de tant soit peu considérable, sans en avoir conféré auparavant avec la Supérieure; et même avec le conseil si elle est une des cinq conseillères, afin que la chose puisse être plus murement examinée.

III. Quoiqu'il soit permis aux Sœurs de proposer en Chapitre les affaires qui leur paraissent intéresser moi d'en laDi que ne l et' ( sen que QIII për dire gne diff ter lai pe: T pre

m

SO SO erties

andre

quel-

Dien.

ır lui

u'el-

olutôt

à la

rière

'elle

iéral.

cune

ourra

ordre

pitre

able.

vant

avec

con-

être

aux

sal-

Seer

la Communauté, ce sera pour l'ordinaire à la Supérience à le faire, à moins qu'elle ne jugeat plus à propos d'en charger une autre ; par exemple la Dépositarre, lorsqu'il s'agit de quelque affaire temporelle : en ce cas,elle ne laissera pas de parler la première, et dire aux Sœurs qu'elles sont as semblees pour une telle affaire, mais que telle Smur va la leur expliquer. Quand la chose sera proposée, la Superioure doit autant qu'elle pourra, dire les raisons qui peuvent être alleguees pour et contre, et prévenir les difficultés qui pourraient se présenter a leur esprit, sans pourtant jumuis laisser appercevoir de quel côté elle periche William House Style St

IV. A moins d'une permission expresse, il ne sera permis à aucune de parier, qu'à son tour en suivant le rang d'ancienneté, à l'aception de celles qui sont dans les trois premières charges. Les autres écoutesont avec atlention et dans un profond ellence, les propositions qui se-

BD

le ne

re ch

ne

do

CO él.

qu

pa di

00

62

86 L

·do qu

pa

ront faites; afin que les comprenant bien,elles en puissent mieux juger. Chacune se soumettra avec déférence et humilité, à ce qui aura été réglé à la pluralité des voix, sans plainte, ni murmure; quoique son sentiment n'ait pas été suivi. Si quelqu'une s'attachait trop opiniatrément à soutenir une affaire, et qu'elle montrat trop de passion à engager les autres dans son sentiment, la Supérieure l'avertira de se taire, et au cas qu'elle continuat, elle lui imposera silence, et lui ordonnera de sortir, en la privant de sa voix active en la décision de cette affaire, si la faute le mérite. Elle doit en agir ainsi, lorsque quelqu'une est convaineue d'intriguer ouvertement ou secrètement. Si celle-ci a été plusieurs fois reprise et punie, pour sette faute, sans s'en corriger, elle sera privée de l'entrée du Chapitre pour six mois ou pour un an, et plus, si le Conseil le juge à propos. V. Les Sœurs doivent être bien

aises que les autres, qui parleront

prenant x juger. déférenté réglé: plainte. ntiment lqu'une t à soumontrat antres érienre qu'elle silence. la priécision mérite. e queltriguer nt. Si rise et rée du un an. propos. leront

après elles, disent des raigons meilleurs que les leurs, auxquelles elles ne doivent point faire difficulté de se rendre et de dire tout haut qu'elles changent de sentiment; ce qu'elles ne feront pourtant qu'après que toutes les Sœurs auront opiné. Il sera à la liberté de la Supérieure de faire donner les suffrages par scrutins, comme il se doit pratiquer dans les élections et réceptions des filles, lorsqu'elle jugera que les Sœurs n'ont pas une pleine et entière liberté de dire leurs sentimens. Que si les vôtes sont égaux, on procèdera à une seconde délibération, et s'il y a encore égalité de voix, le parti pour lequel se déclarera la Supérieure, sera suivi. Les Sœurs seront tenues toutes de donner leurs suffrages. Que si quelqu'une était convaincue de ne l'avoir pas donné, ou d'en avoir donné plus qu'il ne faut, ou bien d'avoir troublé l'Assemblée et pris plaisir de faire recommencer le scrutin, elle doit être privée, par la Supérieure et le Conseil, d'entrer, pendant six mois, dans

cep

Call

tem

que

riet

Ĉé.

pou

qui

cha

ger

des Con

ren

fone

pou

que

titre

COH

hvr

Les

les Assemblées Capitulaires.

VI. Les Sours doivent garder un grand secret sur les choses qui ont été déterminées, dans les Assemblees capitalaires. Il ne leur est permis d'en parler qu'à la Supérieure, et non aux autres Sœnrs, sinon avec la permission de la Supériente on du Supérieur, pour s'éclairer sur les difficultés qu'elles pourraient avoir. Si quelqu'une est convainche d'en avoir parle, à des personnes du dehors, et que la chose soit de conséquence, la Supérieure, a vec le conseil, la privera de toute voix active pour un an.

VII. Les délibérations du Chapitre ne seront pas tellement arrêtées que la Superieure, pour des raisons importantes, qu'on n'autait pas prévues, ne puisse proposer les memes affair res une seconde fois; pourvu que la conseil le juge à propos et croie expédient de revenir sur la première

is, dans . े शर्वणात rder un qui ont Assemeur est périeusinon eriente rer sur rraient ainche nes dil le conle conactive

iapitre es que is imevues; idiai que la miere

VIII. Les affaires qui se doivent traiter au Chapitre sont : 10 : la réception et le renvoi des filles; les causes du délai des novices, après le tems ordinaire de probation, a moins que ce ne sut par l'autorité du Supérieur ou de Monseigneur l'Evêque. Ce qui regarde ce premier article ne pourra être déterminé, que par celles qui auront fait le vœn de Stabilité. 20 tout ce qui peut tourner à la charge notable de la maison ; comme acheter des héritages, vendre, engager, permuter ou aliener des fonds. des rentes, on quelque droit de la Communauté, prendre de l'argent rente; donner à quelqu'un le tître de fondateur ou bienfaiteur; recevoir, pour demeurer dans la Communauté quelque personne qui ait un de ces titres, entreprendre un procès de conséquence, batir ou démolir quelqu'édifice valant plus de trois cents hvres; acheter des fondations perpétuelles, ou pour plusieurs années. Les emprunts ou remboursemens

fair

tula

qu'

fero

nrei

disp

He CI

mai

in c

tité

non

pen

mêmes, qui se feront pour la nourriture des Sœurs, dans les tems de cherté,ne seront point employés,sans que la Communauté en soit avertie. On ne pourra point commencer de nouvelle mission, sans le consentement de la Communauté. Toutes les autres affaires se règleront, autant qu'il sera possible, par le consei'; à moins que ce même conseil ne juge

propos de les porter au Chapitre. IX. Mais comme de toutes les affaires qui se traitent dans le Chapitre il n'y en a point de plus importante que l'engagement des filles dans la Communauté, la Supérieure sera obligée, quelques jours avant qu'on le tienne, pour la réception des postulantes ou des novices, d'avertir les vocales; afin qu'elles s'y disposent par la prière, et qu'elles puissent juger sainement de la vocation et des qualités de celles qui se présentent. Autant qu'on pourra, on doit appliquer la communion de ce jour, pour obtenir de Dieu, les lumières et

la nourris tems de oyés,sans it avertieencer de consente-Contes les t. autant onsei' i l ne juge napitre. s les af-Chapitre portante dans la re sera nt qu'on des posertir les sposent wissent tion et présenon doit ce jour.

ères et

les graces qui sont nécessaires pour bienfaire cette action. On mettra la fille postulante ou la novice, trois fois en délibération : la première fois, trois meis après qu'elle est entrée ; la seconde, au bout de six mois; et la troisième au bout de

neuf mois.

X. Si, dans les délibérations, qui seferont pour la réception des filles, il y a pluralité des voix contrelles on les doit aussitôt renvoyer; mais on attendra, al la pluralité décide qu'il faut encore prendre du tems pour examiner leurs dispositions. On recourra aux suffrages secrets pour admettre les sujets qui demandent la coëffe ou le saint habit : et la chose se décide de même à la pluralité des voix. Ce qui se doit entendre non seulement de la réception des Sœurs de la Communauté, mais de celle des pensionnaires perpétuelles.

XI. Quant aux personnes, qu'on pourrait récevoir comme bienfaitrices de la maison, si elles demandent dispense de quelque règle, il faudra, pour la leur accorder avoir les deux tiers des voix.

Lorsque les suffrages auront été recueillis, la Supérieure ouvrira la boite et comptera devant l'Assistante et les Conseillères, les fèves blanches et noires; et lers connaître à l'assemblée le résultat du scrutin ;

di

d

P

D.

8

di

XII. Co sera au conseil des einq officières de nommer une seconde Dépositaire de la maison une seconde Maîtresse des novices; une Maîtresse générale des écoles, d'envoyer des Sœurs dans les missions, pour les tenir sur un bon pied, de règler les aumônes ordinaires de la Communauté en les proportionnant au revenu, de décider les procès ordinaires, qu'on doit entreprendre, après cependant avoir essayé toutes les voies possibles d'accommoder et avoir offert de remettre les intérêts de la maison entre les mains d'arbîtres honnêtes et désintéressés. Pour toutes les autres affaires qui seront de peu de conséquence, ce sera à la Supérieure à donner ses ordres, et à les faire exécuter par la Dépositaire.

XIII. Ce sera à elle aussi de disposer des autres offices, tant à l'intérieur, qu'à oté recuellla boite et et les Cont noires ; et e le résultat

es eing offide Déposie Maîtresse énérale des dana les bon pied, airea de la ennant au ordinaires. cependant possibles e remettre les mains essés.Pour seront de la Sunéà les faire

e disposer ieur, qu'à

this is security and Pextérieur de la maison, qu'elle pourre changer ou continuer, comme il lui plaira, de sa propre autorité, ayant soin austout de nommer une Secrétaire dont la fonction sera d'écrire dans un livre par dier les délibérations prises dans les ablées du Chapitre et celles du Conseil, marquant le jour, le mois, et l'an, et nommant la Supérieure qui y a présidé; chacune de ces délibérations sera signée par la Supérieure, l'Assistante et la Secrétaire, et ce livre sera enfermé dans un lieu particulier, dont la Supérieure et la Secrétaire auront la cleformingsoi a management of the

## ARTICLE TRENTE-TROIS.

Du Supénieur, du Directeur, du Confesseur et de la visite de Monseigneur

I. La Communauté de la Congrégation de Ville-Marie, et toutes les Sœura qui seront repandues dans le diocèse, seront sous l'autorité, jurisdiction et gouvernement de Monseigneur l'Evêque et de Messieurs ses Grands-Vicaires et des Supérieurs qu'il jugers à propos de nommer pour la gouverner. Les Sœurs feur seront parfaitement soumises, et leur rendront tout le respect et la déférence possible comme à ceux qui leur tiennent la place de Notre Seigneur.

dá

OD

du

que

de

rie

etis

1200

se.

ord

POU

COL

con

elle

gne

à 13

qui

la r

aulter dans toutes les affaires importantes; en sorte que feurs délibérations n'auront point de force qu'elles n'en aient fait part aux Supérieurs et reçuleur approbation.

FIL. Quand Monseigneur jugera propos de faire la visite, on le recevra avec les cérémonies ordinaires, marquées au Coutumier, ainsi que Monsieur le Grand-Vicaire, ou autre visiteur, qu'il voudra bien députer pour faire la visite à sa place. Elles recevront, avec respect leurs ordonnances, dont l'original sera gardé, pour être présenté par la Secrétaire du Chapitre, à la visite suivante. Chaque année, la Supérieure priera Monseigneur l'Evêque de vouloir bien les visiter.

res et der repos da es Sœms es, et leur éférence tiennence

les connportanérations es n'en es reçu

gora in recevra arquées eur le qu'il e visite eo res-riginal par la le sui-riente ouloir

MISSA.

IV. Elles demanderent à Monseigneur l'Evêque ou à Monsieur son Grand-Vicaire, un ecclésiastique pour les confesser, et elles tâcherent d'obtenir celui qu'elles croirent plus propre pour conduire leur Communauté: mais sous quelque prétexte que ce puisse être, elles ne 
demanderent pour confesseurs ou Supérieurs que des prêtres séculiers, se persusdant bien qu'elles manqueraient à 
l'esprit de leur Institut, si elles voulaient 
se soustraire à la conduité des pasteurs 
onlinaires, auxquels elles doivent être 
soumises, et en ville, et à la campagne, 
comme de véritables filles de paroisse.

V. Ce sera le même directeur qui conduira les Sœurs de la Communanté, et les pensionnaires perpétuelles. Si elles trouvent un confesseur éclairé, discret, qui aime l'Institut, et qui en ait l'esprit, qui ne s'occupe que des choses qui sont du devoir de sa charge et qui s'éloigne des inutilités, qui porte les Sœurs à l'obéissance due aux Supérieures, qui les maintienne dans l'union et la paix et les fasse avancer dans

H.

tou es les vertus religieuses, elles nlépargueront rien pour le conserver; demandant tous les jours à Dieu qu'il lui donne les lumières et les grâces dont il a besoin pour pouvoir s'acquitter dignement des sublimes fonctions de son ministère.

VI La Supérieure ne manquera pas de demander des confesseurs extraordinaires, quatre fois l'alnée; et les Sœurs, seront obligées de se présenter à eux sans qu'aucune puisse s'en dispenser, quoiqu'elles ne soient pas obligées de se confesser à eux.

n

Ci

q

10

ee

es

di

de

à

aj

VII. Mais ellet ne doivent parler au confesseur extraordinaire, que des choses qui regardent la confession, sons oser jamais blâmer la conduite du confesseur ordinaire, ni celle des personnes de la maison. Elles ne pourront avoir aucune relation avec eux, sans une permission expresse de la Supérieure, qui veillera soigneusement sur celles qui ont plus d'empressement pour ces communications extérieures. Elle pourra ce-

pendant permettre, en d'autre tems; celles qui en auront absolument besoin, de s'adresser à d'autres qu'au confesseur ordinaire.

VIII. De vraies filles de la sainte Vierge ne doivent point désirer de se produire et communiquer au dehors; mais il leur faut donner toute leur confiance à ieur Supérieur et Directeur ordinaires, dont Dieu ne manquera jamais de se servir pour les conduire dans les voies de la perfection. Si la Supérieure, avec le conseil, juge à propos de demander, outre le confesseur ordinaire, un autre prêtre. qu'elles puissent consulter dans leurs difficultés; elles tacheront toutes de se mettre sous une même conduite, afin de prendre un même esprit, et d'éviter la diversité de conduite qui ne met que trop souvent le décordre dans les Communautés. Elles se rendront très-fidèles è obéir à celui qui aura été ainsi choisi et appronté par Monseigneur l'Evêque.

consers à Dieu s et les ur poues subli-

re.
lera pas
s extra; et les
présense s'en
ent pas

parler

ne des ession, nduite lle des es ne l avec presse gneud'eminicaLa Supérieure permettra volontiers auxSœurs de se onfesser à lui, quand élles le desireront.

## ARTICLE TRENTE-QUATRE.

De l'élection de la Supérieure et des au-

la Communauté, serent toujours élues par voie de scrutiu, savoir ; la Supérieure, l'Assistante, la Mattresse des novices, les deux Conseillères, la Dépositaire de la Communauté et la Dépositaire de la Communauté et la

Dépositaire des missions.

The series of the conseil; la Dépositaire r'en sera point, à moins qu'elle n'ait été élue conseillère. La Supérieure choisira pour son admonitrice entre les cinq du conseil, celle qu'elle voudra; et l'Assistante servira de zélatrice. Les sept officières oi-dessus ne pourront être prises que parmi les Sieurs qui aurent fait le vou de Sta-

qı

lontiera

TRE.

res de anjours oir ; la tresse res, la s et la

n'ait in'ait in'ait ieure entro u'elle a de

ai los Star bilité, et il n'y aura que les Sams vocales qui pourront les élire.

HI. La charge de la Supérieure durera trois ans : lesquels étant près d'expirer, et environ un mois auparavant, c'est-à-dire vers le commencement de juin, elle priera Monseigneur l'Evêque ou Moneieur son Grand-Vicaire de présider l'élection, ou de nommer un commissaire, pour tenir sa place. Après avoir rendu compte de l'administration du tempor l, à la communauté, elle se déposera en sa présence, trois jours avant l'élection, en disant quelques mois d'édification. Puis se mettant à genoux. elle implorera humblement la miséricorde de Dien, pour la rémission de ses fautes, dont elle demandera aussi pardon 1 ses Sœurs. Pour signe de sa déposition, elle rendra le scenu et les cless, excepté celle du dépôt, à l'Assistante, qui présidera à tous les exercices,et fera les fonctions de Superieure jusqu'à la confirmation de celle qui sera élue.

IV. On avertira toutes les Sœurs, qui

sistante. S'il arrive cependant quelqu'affaire particulière; et qu'on ait besoin de recourir au dépôt, la Supérieure déposée, sera appelée à l'ouverture que l'on en fera; mais elle conservera les choses qu'elle avait en sa change, pour les remettre entre les mains de la nouvelle Supérieure. Elle sera obligée de donner à celle-ci, une pleine connaissance des affaires de la maison. Si les Sœurs ont permission de la Supérieure déposée, d'avoir quelque chose à leur unage, elles le pourront garder, dans cet entretems; sans en parier à l'Assistante.

gn

ro

le

qu

po

né

eni

Sa

fra

Ge

poi

me

an

siè

les

obs

vê

cet

tra

[-nat

INC

V. Pendant les huit jours qui présédent l'élection, on dira le Veni Crentor, après la messe, ou à quelqu'autre heure du jour; et on offrira les communions et autres bonnes œuvres de la Communauté pour obtenir une Supérieure qui soit remphe de l'esprit de Dieu et qui puisse faire aimer et observer la règle. Trois jours avant l'élection, les Sœurs capitulairement assemblées, éliront aussiût après la déposition de la Supérieure, par

billeta recrete et à la pluralité des Voissi deux d'entr'elles, pour faire l'effice de acrotatrices, à l'élection futgress an ons

VI. Ces serutatrices devront être des personnes aages, discrètes et capables de garder le secret. Elles écriront, ou fes ront écrire; dans de petits billets séparés les uns des autres tous les noms de celles qui out voix passive en nombre suffisant. pour faire jusqu'à trois acrutins, s'il est nécessaire. Ces billets seront partagés en trois paquets, pour être distribués aux Sœure, pour la première, seconde, et fraisième fois si la nécessité le demande. Gelle qui aura été Supérieure trois ansi pourra être élue une seconde fois à la majorité des voixa Après avoir été six and en charge, si on veut l'élire une trois sième fois, il sera nécessaire qu'elle ait; les deux tiers des voix, et qu'on en ait obtenu la dispense de Monseigneur l'Eveque, ou de son Grand-Vicaire. Avec cette même dispense, et pour des raisons stree-importantes au bien de la Communication inauté, elle pourra être élue une quarride me fain ce qui feia douze ape entiers;

a l'Asselqu'afsesoin de endépos

era les era les la nouigée de onnais-

Si les érieuro à leur ins cet stante présé-

heure heure ions et unauui seit puisse Trois

distinct

Dy Dar

elue, qu'elle n'ait été trois ans ou au moins une année, sans l'être, si Monseigneur l'Evaque juge ca temp là enffisant. Si la Supérieure en charge vient à mourir, avant que ses trois années de Supérieiré soient accomplies, l'Assistants tiéndra sa place et gouvernera les Sœurs, jusqu'à ce que la Supérieure soit élue, laquelle élection se fera au mois de juin de la même année.

WH. Elle aura pour Assistante la première des conseillères, et ne pourra rien changer, ni rien faire de nouveau dans la maison. Elle ne pourra pas non plus recevoir de filles à l'habit ni à la profession, ni donner aucune chose par elle-même, sans l'avis du conseil. Au mois de juin, à moins que l'élection ne soit retardée par l'ordre de Monseigneur l'Evêque, toutes choses ayant été dispessées, Monseigneur l'Evêque ou son Gemmissaire, accompagné de deux prêtres, célébrera la messe, et communiera les Sœurs.

VIII. Après l'Action de graces, les

por qui sive que los la les saire

A117

chai

tiend si c'e s'app comidonn oblig de le nièce mém ches l'eurs avec on m

portes de la chapelle étant ferm de celles qui n'ont point de voix ni active si riasaive, s'étant retirées, Monsei mour l'A. que, ou son Commissaire, outsementers le Veni, Creator, qui sera con nue par les Sœurs. Les versein et oraisons étant dits par Monseigneur on son Commissaire, il exhortera les Sœurs à procéder à l'élection, selon Dieu et pour la dé-

charge de leur conscience.

1X. Les deux scrutatrices, (qui se tiendront un pen éloignées, par respect, si c'est Monseigneur qui fait l'élection,) s'approcheron, si c'est quelqu'un commis à sa place. Elles auront soin de donner les billets aux Sœurs, qui seront obligées de rendre leurs nome et ceux de leurs mères, filles, tantes, sœure et nièces; n'étent permis ni de s'élire soimême, ni de donner sa voix à de si proches parentes, les Sœurs viendront en leur rang les unes après les autres donner avec respect et modestie, leurs suffrages en mettant dans une bofte exposée sur la table, devant celui qui préside l'élection, les billets sur lesquels sont écrits les

as non ni dela be par A Atte ion na igneur té din: D ton

lus dire

----

Monnei-

pfliment.

vient A

nées de

P.A spin-

nem les

une soit

au mois

nte la

pourra:

Duvenn'

deux mmu-

noins des Sœurs qu'elles veulent élire S'il arrive que quelqu'une des Sœurs soit malade, celui qui préside à l'élection accompagné des deux assistants, avec les Scrutatrices, ira recevour son auffrage. X. Les suffrages étant dannés, le président mêlera les billete; et ouvrant le boîte, la renversera et les mettra sur la table; les comptera, pour avoir si le nombre est entier ; que s'il s'en trouve plus où moins, il fera procéder à un nouveau scruting si le nombre y est, il ouvrira chaque billet, le lira et le fera lire aux scrutatrices l'une après l'autré. Les deux prêtres assistants écuront, chacun de son côté, les troins des personnes choisies et le nombre des voits que chacune aura : ce qui étant fait, celle qui aura plus de la moitié des voix, serai confirmée Supérieure, par celui qui praside à l'élection ; si ce n'est que Monseigneur étant absent, ne s'en fût réservé! la confirmation, auquel cas la Supérieure élue ne pourra exercer aucune fonque tion de Supérieure, qu'àprès avair obtenut la confirmation de son éléction,

X sorui la m seco proce n'ayu rédui a aux

des:d

Lin X

quatri atory Seign esprit qu'il a tion, la re ; e voix, soit un ee soi vocale retour

qui pi

qu'il i

XI

leot blice XII Sil arrive que, par le premier Booira agit scruting attoune des Sœurs néait plus de dection la moitié des voix, on recedera è un nter avec second; si le second ne réussit pas, on duffrage! procédera à un troisième : le troisième a le pren'ayant pas réussi, celui qui présidera, ovrant la réduira l'élection à deux ou trois Sours tra sor la qui auront eu plus de voix, et pridonnera oir si le aux Sœurs de choisir Pune ou l'autre n trouve des deux qu'il nommera. ler à un XII. Avantade acommencer cette w est. il t le fora Paume écrirent.

des per-

des words

fait.celle

oix serai

quiprés

e Mon-

róservé!

périeu-

ne fana-

oblenu

Table Menis

AII. Avant de commencer cette quatrième élection, on dira le Veni Creator, cans le chanter, pour supplier Notre Seigneur de réunir les cœurs et les esprits, pour le choix de la personne qu'il a élue : celle qui aura, en cette élection, la pluralité des voix, sera Supérieure; et s'il arrive qu'elles aient égalité de voix, et que la Supérieure déposée en soit une, elle sera préférée à l'autre. Si ce sont deux autres Sœurs, et que les vocales ne puissent s'accorder, a près être retournées deux fois aux suffreges, celui qu'il jugera plus capable.

XIII. Tonte la Communanté présent

te, la Supérieure dim tout haut, devant celui qui préside : "Je promete à Dieu, "en présence de cette Communauté, de Cprocurer, autant qu'il me sera possible; " le bien de notre Institut et de ne souffrir apeune chose, dans cette maison, " contraire à nos règles, données par "Monseigneur l'Illustrissime et Révé-" rendissime évêque de Québec, et con-" firmées par l'Illustrissime et Bévéren-"dissime évêque de Montréal," Après qual celui qui préside à l'élection dondera la bénédiction à la nouvelle Supérieure, et confirmera son élection en ces termes, s'il en a le pouvoir de Mansei» "Moi N. en présence de gneur. "toute la Communauté et de l'autorilé " de Monseigneur l'évêque de Montréal, " j'approuve et confirme l'élection qui a " été faite de vous, Sour N. et vous établis pour Supérieure de cette maies zon. Au nom du Père, et du Pile, et du "Saint-Esprit." Si c'est Monseigneur, il dira: "Nous confirmons l'éléction qui " vient d'êtresaite de vous, Seur Ni wat vons établissons pour Supérieus de

a de a de a Pê Apré

ricure tante; deux la ma slons, emple

serva

la con

scrupt

auffrag
XV
lers to
Deum,
après
ception
velle S
Dien
rieure.

ut, devant te di Dieu. unauté, de a possible; e ne soufe maison. nièes par et Revec. et con-Reveren " Après tion donlie Supéon en ces Monteisence: do l'autorilé Montréal. ion qui a et vous elle mai-Pile, et du igneur, il

ction qui

pr. N

ישנים ליים

de la régir et gouverner au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit."

Après cela il lui donnera les clefs et le accau de la Communauté.

XIV. Après l'élection de la Supérièure, en procèdera à celle de l'Assistante, de la Maîtresse des novices, des deux conseillères, de la Dépositaire de la maison, et de la Dépositaire des missions. Les vocales choisiront pour ces emplois, des personnes sages, prudentes, humbles, régulières, zélées pour l'observance des règles et intelligentes dans la conduite des affaires; et elles doivent scrupuleurement garder le secret de leurs suffrages.

XV. L'élection étant finie, on appellera toutes les Sœurs pour chanter le Ts. Deum, pendant lequel, elles iront toutes, après l'Assistante, selon l'ordre de la réception, embramer en sa place la nouvelle Supérieure, reconnaissant que c'est Dien qui la leur a donnée pour Supérieure. Elle, de son côté, Jeur donnéra le batter de paix pour marque de son

affection. Si elle n'avait point été confirmée, cette cérémonie serait différée jusqu'à ce que l'Evêque cût approuvé. son élection. Il ne sera point permisaux Sœurs de s'entretenir de l'élection longiems avant, ni après; elles ne doivent pas non plus faire connaître ce qui s'y sera pausé, et les personnes auxquelles elles auront donné leurs suffrages, sous peine de griève faute. Si pour des raisons importantes l'élection de la Surpérieure était avancée ou retardée par Monseigneur, le triennat de la Supérieure ne laisserait pas de finir au tems accontumé, pourvà que la différence n'allât pas au-delà de six mois.

XVI. Tous les ans, on procèdera à une nouvelle élection des six officières dont il est parlé dans le nombre XIV; les mêmes pourront être continuées jusqu'à six ans ou davantage, si on le juge utile pour le bien de la Communauté.

XVII. Le lendemain de l'élection des sept premières officières, la Supérieure assistée de son conseil, procèdera à l'arrangement de tous les offices de la pronicional de la lega de pronicional de la lega de la lega de la que necesa a vec;

rieure
de pre
piera c
office;
faisant
soin;
l
compa
Les So
qui y e
in veni
cevoir

le suc

XV

été conmaigon, et au placement des Sœurs dans différée les diverses missions de l'Institut. Elle approuve. prendra pour cela plusieurs jours, si elle, le juge nécessaire ; afin de pourvoir plus it permie 'élection surement à ce que tous les emplois soient s ne doibien remplis. Elle ne fera connaître aux re ce qui Sœurs leurs offices qu'au commenceauxquelment des vacances où chacune rentrera uffrages, en charge, sprès avoir reçu de celle à pour des laquelle elle succède les renseignemens le la Sur necessaires, pour pouvoir s'en acquitter rdee par avec toute l'exactitude possible et tout unérieule succès désirable. tems ac-

ixvIII. Après son élection la Supérieure, au tems qu'elle jugera à propos de prendre, vérifiera l'inventaire des papiers du dépôt, et des meubles de chaque office; pour voir si rien n'y manque; y faisant ajouter ou diminuer, selon le besoin; l'Assistante et la Dépositaire l'accompagneront, dans la visite des offices. Les Sœurs qui sortent de charge, et celles qui y entrent, seront aussi présentes aux inventaires de leurs offices, pour y recevoir et rendre leurs comptes. On ménagera les forces de chaque officière.

cèdera à officières XIV; nées jusque unauté. It is in des périeure a à l'ar-

rce n'al-

Silly a trop d'ouvrage, dans les fonctions de sa charge, on lui donnera une compagne, qui sera obligée de lui obeir.

XIV. On ne donnera de compagnes qu'aux Sœurs qui ont assez d'expérience dans leurs offices pour être capables de former les autres et un hon esprit pour vivre dans une parfaite union avec leurs Sœure. Une même sœur pourra être employée à divers offices; pourvu qu'elle soit capable d'y satisfaire, et que les fonctions de l'un ne soient pas incompatibles avec celles de l'autre. On prendra garde aussi de ne pas laisser une même Sœur, plusieurs années de suite, dans des charges qui dissipent trop l'esprit : à moins qu'en ne remarque qu'elle y conserve le recueillement nécessaire, pour se maintenir dans l'esprit de piété.

#### ARTICLE TRENTE-CINQ.

De la réception des filles au Vivicial et des formalités que l'on y gar-

Quand quelqu'at

essenters

ra

po

qu

le

de

qu

110

qui

qu

cet

dex

861

DOL

Ja I

COR

pour être reçue, la Supérieure, après lea fonce l'avoir écoutée avec douceur, ne a'ouvribasera dne ini oběír. compasez d'exrêtre cat un bon parfaite ne même livery of able d'y de l'un vec celrde aussi eur, plucharges moins conserve pour se

NQ. piciat et

ra point à elle, qu'elle ne se soit informée le plus surement et le plus secrétement possible, de ses qualités et de la conduite qu'elle a ten le dans le monde, et dans la maison de ses parens, afin de connaîte son esprit, son humeur, ses inclinations, et sa santé ; après cela, elle asse nblera le conseil et dira aux conseilleres le nomde la personne qui se présente, et ce qu'elle a pu remarquer de ses dispositions, et de ses bonnes ou manvaises qualités. Si queloc une du conseil connaît quelqu'empêr nement à la réception de cette personne, elle sera obligée de le déclarer ou de le dire à la Supérieure seule, si la chose doit être tenue cachée. Si cet empêchement est évident, ou que le conseil ait des raisons particulières pour lesquelles il ne juge pas à propos de la proposer à la Communauté, on la refusera, avec toute la prudence et la douceur possibles. S'il y a du doute, on tachera de l'éclaireir; et les Sœura du conseil pourront mame, séparément que

toutes ensemble, voir la fille et l'entretel nir, pour discerner mieux les qualités de son esprit et les motifs de sa vocation;

II. Si le conseil a conclu de la recevoir, on avertifa la Communauté, et on suivra le Coutumier, pour dire le Vent Creator, et la mettre au noviciat. y passera sa première année en habit séculier, et sera éprouvée aux fonctions et exercices de l'Institut, dans l'exactitude à l'obélmance, à la mortification, au silence et à l'instruction des enfans. Vers la fin de l'année, si la postulante persévère dans le dessain de prendre l'habit, il sera libre aux Sœurs de l'entretenir, ed particulier, dans leur chambre ou dans leur office, avec la permission de la Supérieure, ce qui sera permis deux sois dans l'annèe de probation, et deux fois dans l'année de novitiat. Après que les Sœurs l'auront entretenue en particulier, elle doit demander avec ferveur quelques jours avant la fin de l'année de probation, l'habit, tant à la Supérieure qu'à la Maîtresse, et même à toutes les Smers, dans quelque exercice

public. Après quo, la Supérieure appalités de vocation:

la recelulation de la recelulation de la recelulation de la vêture.

la Vent de la Vent de la Vent de la vêture.

fonctions

l'exacti-

ification

enfans.

stulante

prendre

l'entre-

hambre

moission

nis deux

et deux

Après

nue en

vec fer-

de l'an-

la Su-

nême A

xerc ree

. III. Les Sœurs doivent suivre, en cette rencontre, plutôt l'esprit de Dieu, pour le bien commun de la Communauté, qu'aucune affection particulière, intérêt ou respect humain; se persuadant que les fautes, qui se fontien cette ocrasion, sont très-préjudiciables à la Communauté. La maison ne doit point se charger de filles d'un esprit sier, inconstant, trop scrupuleux, indocile, à moins qu'elles ne donnent grand sujet d'espérer que leur fidélité st. ontera leur mauvais naturel. On gardera le même ordre, peur les Sœurs qui seront employées aux gros travaux, celles-ci ne aeront admises à la profession qu'à dix-huit ans accomplis, et devront être saines, affectionnées au travail, d'un caprit doux et affermice dans la vertu-; en sorte que les occupations extérieures, où elles seront

employées toute leur vie, no leur étent

point Pesprit intérieurs IV. Les novices eyant demandé d'être reçues à la profession, de la même manière qu'elles ont demandé l'habit, e'est-à-dire,deux mois avant l'expiration do leur secondé année, la Supérieure en donnera avis à Monseigneur l'Evêque pour examiner ou faire examiner ju novice, ce dont on fera un petit procès verbal, signé par l'examinateur. On pourra recevoir un nombre illimité de professes, pour soutenir la Communaute, et les missions ; mais on prendes garde de ne pas charger la Communau-6 au-dela de ses ressources temporelles.

## ARTICLE TRENTE-SIX.

re

la ce de

113

en:

inf

ומח

tile

Du renvoi des novices.

- In In Sil arrive wane novice ne puisse e accomme 'mà la manière de vivra de -la maisan, que la lemande sa sortie, sou l'axhort, a, soucement et charitablement interprint prender distance de densièmerésolution, mans avoir aprié, et

emandé a même l'habit, piration eure en Evaque

un ôtent

is vaque proops to On vité de

nunauvendaa ppauorolles.

puime vade vortie, table-

io.ga ió.gt consulté Dieu et sans avoir parlé à quelque personne éclairée, pour connaître si é'est la volonté de Dieu qu'elle sorte, ou si ce n'est point l'effet de quelque tentation. Si elle persiste à vouloir sortir, on lui rendra ses hardes et habits du monde, et on la remettra à ses parens; s'abstehant de parler de ses défauts, et de tout ce qui pourrait lui faire du tort.

II. Si quelqu'une reçue au noviciat, est reconnue avoir menée une vie suspecte, on être atteinte d'une maladie incui 'e et contagieuse, elle doit être, renvoyce, sans délai : on ne doit point la recevoir, sous quelque prétexte qua ce soit, mais on l'invitera doucement à demander elle-même sa sortie. On n'agira pas avec la même rigueur, envers celles qui auraient contracté leur infirmité dans la maison, pendant le noviciat. Celles qui ne se comporteraient pas avec la modestie et la vertu convenables, qui refuseraient d'obéir et troutileraient la paix et la concorde, c : so rendraient fâcheuses à la Communauté, ar lear mouvaise humeur, seront renvoyées au plutôt, en faisant seulemenentendre qu'on ne les croît pas propres pour l'Institut.

qu

et |

ter

ac

dé

fau

dec

foi

AV

Su

rie

cer

for

ple

ne

d'a

me

zed

181

## ARTICLE TRENTZ-SEPT.

Des couses pour lesquelles on peut renvoyer une Sour professe, tant après ses voux simples, qu'après celui de Stabilité.

I. On peut renvoyer une Sœur pro? fesse, après les vœux simples et celui de Stabilité, pour des fautes très-grièves qui scandalisent notablement le prochain; comme, de battre, frapper quelqu'un, ou l'injurier outrageusement ; se révolter ouvertement contre la Supérieure, se faire chef de parti contr'elle, en sullicifant les àutres à ne suivre point ses ordonnances; causer de la division et des troubles, ou des dissentions considérables et qui viennent à éclater; diffamer notablement les Sours devant les séculiers; briguer secrétement ou manifestement une charge; violer ouvertement quelqu'un des vœux. On peut y sjouter propres

PT. ut rent apres elvi de

er pro elui de ven qui chain; un, ou volter Te, 50 willici-68 oret des rables er nouliers: ment queljouter

quelque Sœur est d'un esprit querelleur, et portée à contredire et à troubler la paix de la Communauté en choses importantes. 2°. Si elle tombe dans une longue et notable inobservance des réglemens, a ccompagnée de mépris, et dans une désobéissance publique avec persévérance et coutumace, et autres semblables fautes qui causent un grand scandale au dedans et au dehors de la maison.

II. La Supérieure l'avertira plusieurs fois en particulier de se corriger. Que si elle persévère en sa faute, elle sera avertie par la Supérieure, en présence des conseillères; si cela continue, la Supérieure en donnera avis au Supérieur, pour lui faire faire les remontrances nécessaires. Si elle persiste dans son dérèglement, elle sera reprise en pleine Communauté et avertie, que si elle ne se corrige pas, on sera contraint d'apporter le dernier remède et de la mettre dehors. Si toutes ces charitables remontrances sont inutiles, le Supérieur sera aupplié d'en donner avis à Mon-

br

fait

ex

8:11

ce,

leu

res

01-0

Mo

dibe

par les

nou le b

mes

a vec

de o

trièn

donner encore un dernier avertissement à la coupable ou si on doit procéder immédiatement à son renvoi. Le Supérieur en ayant reçu l'ordre de Monseigneur, assemblera les Sœurs pour délibérer; et si les deux tiers des voix concluent à la renvoyer, on rayera son nom du livre des réceptions, et on y mettre l'acue de son renvoi.

commettre une faute scandaleuse ou notable contre la chasteté, sans aucun délai ou avertissement, le Supérieur étant bien informé et la chose bien connue, on en donnera avis à Monseigneur, ou à son Grand-Vicaire, et aur son ordre onfera assembler les Sœurs pour délibérer sur son renvoi et en fixer le jour.

# ARTICLE TRENTE-HUIT.

De l'obligation de garder les choses contenues dans ces présents Réglemens.

de garder, evec toute la fidélité possible,

les chores qui sont contenues dans le présent Réglement, elles n'y seront pourtant point obligées sous peine de peché, excepté en ce qui concerne les vœux simples de nauvreté, chasteté, chéissance, et de l'instruction des personnes de leur rexé, et le vœu de Stabilité dont on a fait mention.

#### ACCEPTATION

Des précédens Réglemens.

Nous acceptions avec toute sorte de respect et de soumission les Réglemens or-dessus, qui nous ont été donnés par-Monseigneur l'illustrissime et révérendissime évêque de Québec, et confirmés par Mgr. l'évêque de Montréal, et après les avoir lus et examinée plusieurs fois, nous les avons jugés très-propres pour le bien de notre Communauté, et sommes dans la résolution de les pratiquer vec toute l'exactitude possible : en foi de quoi nous avons signé, ce vingt-quatrième jour de Juin mil-six-cent-quatrevingt-dix-huit. The thirty of the Late A . To the thirty

cun déprérant nue, on , ou à rdre onlibérer

ei on doit

lisiement

eder im-

e Supé-

Monsei-

our defia

olx con-

on com

v mettra

enait à

OU 110-

s conens.

enues stible,

Sœur Marie Barbier de l'Assomption Supérieure, Sœur Saint Ange Assistante, Sour Marguerite Lemoine, Sour Marguerite Bourgeoie, Sour Elisabeth de la Bertache, Sour Claude Durant, Sour Marguerite Gariépy, Sœur Louise de St. Bernard, Sœur Thérèse de l'Annonciation, Sœur Elisabeth de Ste, Cluire, Sœur Marie Gagnon , Sœur Marie de St. Jean, Sœur Jeanne de St. Charles Sœur Marie de la Nativité, Sœur Marie Victoire, Sœur St. Louis, Sœur Marie de St. Michel, Sœur Madeleine de l'Incarnation, Sœur Jeanne de la Résurection, Sœur Catherine de la Visitation, Sœur Genev. Sœur Marguerite de la Conception, Sœur Catherine de Ste. Croix, Sr. Fr. de St. Al.

### FORMULE

De la déposition que la Supérieure faitde sa charge, en présence de Monseigueur et de la Communauté, trois ours avant que de procéder oux élections.

Monseigneur, je remets entre vos

mai mui me faut ma

pard pein plie m'ai pard sain

Je cher que lité,

Mor

Vier de co faute cher vous

votre

mains les clefs et le cachet de la Communauté, et supplie Votre Grandeur, de
me donner pénitence pour toutes les
fautes que j'ai faites durant le tems de
ma supériorité.

Je demande aussi bien humblement
pardon à toutes mès Sœurs, de toutes les

Je demande aussi bien humblement pardon à toutes mes Sœurs, de toutes les peines que je leur ai données, et les supplie de tout mon cœur de vouloir bien m'aider par leurs prières à en obtenir pardon de notre Seigneur et de sa trèssainte Mère.

Monseigneur, ou celui qui préside, dit :

Je supplie notre Seigneur, ma trèschère Fille, de vous pardonner les fautes que vous avez pu commettre par fragilité, pendant le tems de votre charge.

Ét vous, ma Fille, priez la très-sainte Vierge, la véritable Mère et Supérieure de cette Communauté de réparer vos fautes et d'intercéder auprès de son trèscher Fils, afin que la Communauté dont vous avez eu soin, ne souffre point de votre négligence.

re fait. Monsei-, trois

St. Jean,

ur Marie

Victoire, St. Mi-

rnation, n. Sœur

Genev.

St. Al.

. .....

# ABSOLUTION

Per merithm passionis et resurrectionis Domini Nostri Jesu-Christi, et per intércessionem beatæ Mariæ Virginis, et omnium sanctorum, miscreatur tui omnipotens Deus et dimittat tibi omnis peccata tua.

In nomine Patris, etc.

### AVERTISSEMENT

Que Monseigneur l'Eveque, ou celui qui préside de sa part, à l'élection de la Supérieure, Jonne aux Sœurs Vocales.

Avant que de procéder à l'élection que vous allez faire, vous devez, mes très-chères Filles, entrer dans un parfait dégagement de tout sentiment humain; et étant en la présence de Dieu, qui voit le plus secret de vos cœurs, et qui est le témein de ce que vous allez faire; prenez une ferme résolution de ne rechercher que sa plus grande gleire, le bien de votre Congrégation, et l'avancement

mu sui

pri rei vot lui,

sa da sur allo

AUX

Des

char char alles tresurrec-Christi, et Anrie Virim, mises et dimit-

ou celui lection de œurs Va-

'élection
vez, mes
lans un
t sentila préis secret
moin de
nez une
hercher
bien de

munauté: en telle sorte que vous ne suiviez que le nouvement du St. Eaprit, et le témoignage de votre conscience, et que si après avoir donné votre suffrage, Dieu vous appelait à lui, vous fussiez en état d'espérer de sa clémence, un jugement favorable aur la délibération; c'est ce que nous allons lui demander par la prière que nous allons faire.

#### SUPPLEMENT

MGR. DE ST. VALIER.

Des Officieres en général, et des Règles qui leur sant communes.

I. Toutes les Sœurs tâcheront de se tenir indifférentes pour avoir des charges, ou pour n'en avoir pas ; et alles doivent de auxquelles l'obé-

s'estimer heureuses, lorsqu'elles n'en ont point du tout, ou qu'elles n'ont pas les principales de la maison.

II. Elles accepteront néanmoins avec simplicité, et obéissance à la volonté de Dieu, celles qui leur sement données, considérant les règles de leurs office, comme des moyens très-puissans, qui leur sont données pour acquérir toutes les vertus.

a leurs emplois, à tout ce que leur propre esprit pourrait leur suggérer de faire, s'efforçant d'accomplir tout ce qui leur est marqué, avec un même soin, parce que la vertu paraît davantage dans l'observance des petites choses, puisqu'on ne doit rien estimer de petit dans la maison de Dieu. En accomplissant ainsi la loi, par amour, elles ne trouveront rien de difficile, ni de pesant; parce que le joug du Seigneur est doux et léger à ceux qui l'aiment véritablement.

IV. Elles liront exactement, une fois chaque mois, les règles de leurs offices, et elles tâcheront de les garder, avec

inen jame de Sœu

auro ra su règle samr qu'el plus règle suivr réglé pitre, quest Monconse

charg

VI

foute l'exactitude possible. Supplishe même leur Supérieure, lorsqu'elles n'ont jamais exercé un office par elles-mêmes, de leur donner quelqu'une de leurs

Sœurs pour les y former.

'elles n'en

lles n'ont

éanmoins

sance à la

ni leur se-

les règles

des moy-

sont don-

es vertus.

Passiduité

eur propre

de faire.

e qui leur

in, parce

dans l'ob-

ng'upsiun

na la maj-

ant ainsi

rouveront

parce que

et léger à

une fois

offices.

er. avec

naison.

V. Dans les doutes et difficultés qu'elles trouveront dans leurs emplois, elles auront recours à la Supérieure, qui pourra suppléer par elle-même, à ce que les règles particulières n'auraient pas suffisamment expliqué, ou y ajouter ce qu'elle jugerait plus à propos, pour une plus parlaite observance de ces mêmes règles. Les Sœurs seront tenues de suivre ponctuellement ce qu'elle aura réglé, au moins jusqu'au premier Chapitre, dans lequel on pourra proposer la question, où bien on en donnera avis à Monseignenr, si la chose était de grande conséquence.

VI. Si quelque Sœur craint, avec raison, de succomber sous le poids de sa charge, elle en avertira la Supérieure qui réglera ce-qui sera le plus à propos.

VII. Les Sœurs-aides des officieres, dolveitt aimer sincèrement cette obéissance, qui les oblige de dépendre de la Sœur avec laquelle on les a mises comme de la Supérieure, en ce qui regarde

cet office.

VIII. Si l'Officière est plus jeune d'age, ou de profession, la Compagne doit se faire un plaisir de cette obéissance, qui sera d'autant plus glorieuse Dieu, quelle paraîtra plus humiliante pour elle

IX. Les Officières n'introduiront rien de nouveau dans leur office, sans une permission expresse de la Supérieure.

X. Elles seront fidèles dans les choses, qui leur seront confiées, ne s'en appropriant rien, et n'en Jonnant rien sons ordre; ne dissipant rien par superfluité, et ne laissant rien gâter ni perdre par

négligence.

Xi. Qu'elles tâchent toutes, par leur bonne économie et par leur épargne, de mettre la maison en état de se soutenir avec honneur, et de procurer en tout, plus efficacement la gloire de Dieu et le salut du prochain.

XII. Dans quelqu'office qu'elles

iam fė, Sup eur exac mais mun s'arr Boion silen quelo que l

X cupé: erron CB q de so aspre ler da autre

autre

- tio rest c eur di dre de la ises comregarde

ompagne obéissanorieuse à umiliante

iont rien

ana uno
rieure.
es chos'en apien sans
erfluité,
dre par

par leur pargne, se souurer en le Dieu

u'alles

soient, elles tacheront de ne s'absenter jamais des exercices de la Communauré, sans une permission expresse de la Supérieure, et elles ménageront si bien leur tems, qu'elles puissent se trouver exactement par tout, sans manquer jamais à aucun des exercices, soit communs, soit particuliers; surtout qu'elles s'arrangent de telle façon qu'elles ne soient jamais dans le cas de rompre le silence, pendant ce tems-là, en arrêtant quelqu'une de leurs Sœurs, pour quelque besoin qui peut être renvoyé à un autre tems.

XIII. Quand elles ne seront pas occupées dans leurs offices, elles s'adresseront à la Supérieure, pour savoir d'elle ce qu'elles devront faire; et aucune; de son autorité privée, et sans un ordre exprés de la Supérieure, ne doit se mêler dans ce qui seroit de la charge d'une autre.

- XIV. S'il survient entre deux officieres, quelque différent sur l'étendue de sur district, elles s'adresseront à la Supérieure pour le régler, et elles s'eff

tiendront à sa décision.

XV. Elles seront fidèles à demander pénitence des fautes qu'elles auraient commises dans leurs offices; e elles les accompliront exactement, devant toutes les Sœurs, s'il est nécessaire, ou au moine; en présence de celles qui auraient connaissance de la faute commise.

XVI. On donnera à celles qui auront à leur disposition des meubles
ou ustensiles de la maison, des inventaires de tout ce qui leur sera confié,
qui seront conformes aux inventaires
qui en doivent être dressés dans le livre
de l'éconôme; et chacune aura soin
d'écrire ce qui y sera ajouté ou retranché; afin que lorsqu'elles sortiront de
leurs emplois, ou toutes les fois qu'il plaira à la Supérieure de l'exiger, elles
soient en état d'en rendre un compts
clair et fidèle.

XVII. Les officières traiterent avec cordialité les Sœurs qui leur seront données pour aides ; elles doivent se bien convaincre qu'elles sont obligées de leur tion
Si e
qu'e
offic
cha
auti
repr
part
par
pour
de li

ployetre ne de nice a

Nov

dans rieur plair mett de la si ce

donn

emander auraient elles les int toutes u moins, ent con-

les s'eff

qui aumeubles
invenconfié,
entaires
le livre
ra soin
retraniont de
iliplai-

avec it done bien le leur

omple

tionner bon exemple en toutes cho-Si elles les avertissent des manquemens, qu'elles pourraient faire dans leurs offices, ce doit être avec douceur et charité, sans leur parler d'aucune autre chose; et encore moins leur reprocher leurs défauts naturels ou particuliers; à moins que ce ne fût par ordre exprès de la Supérieure, pour les Sœurs de Communauté; ou de la Maîtresse pour les sœurs du Noviciat.

XVIII, Les Sœurs qui seront employées dans un même office, doivent être fort unies ensemble; mais elles ne doivent pas avoir plus de communication entr'elles, qu'avec toutes les autres Sœurs de la Communauté:

XIX. Aucune ne doit s'enfermer dans son office, en sorte que la Supérieure n'y puisse entrer, quand il lui plaira. Elles ne doivent non plus admettre dans leur office aucune sœur de la Communauté, ou du noviciat, si ce n'est celles qui leur seraient données pour aides. Elles y garderont





IMAGE EVALUATION TEST TARGET (MT-3)



STATE OF THE STATE

Photographic Sciences Corporation

22 WEST MAIN STREET WEBSTER, N.Y. 14580 (716) 872-4503 STATE OF THE STATE

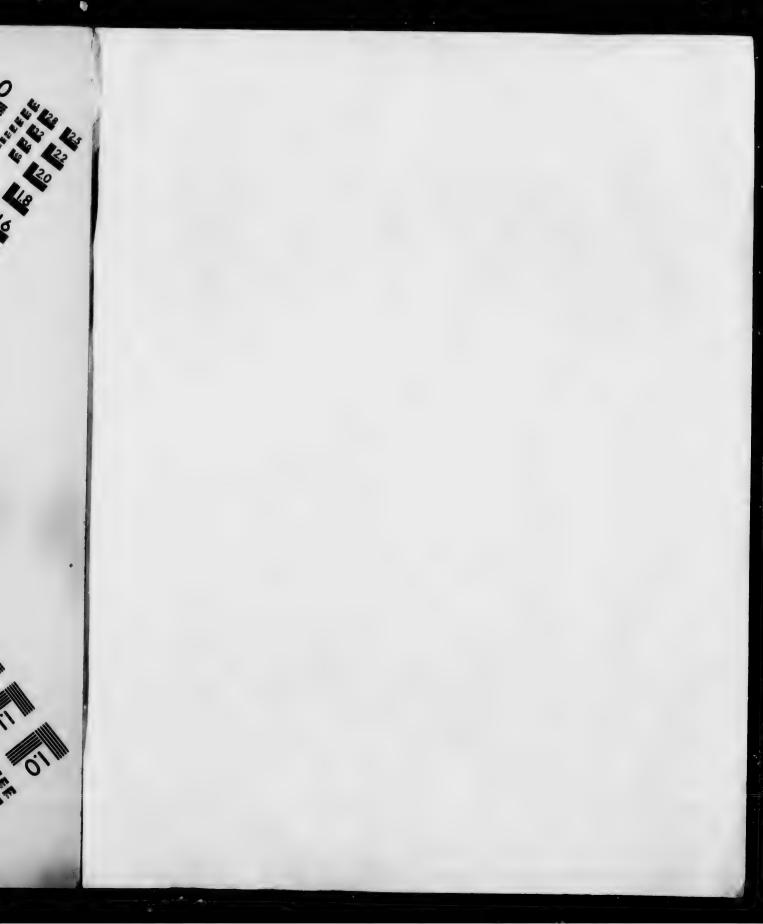

ordinairement le silence ; on si elles parlent avec la permission de la Supérieure, ce sera à voix basse et de

choses édifiantes.

XX. Chaque officière prévoira, autant qu'il lui sera possible, les choses dont elle pourrait avoir besoin dans son emploi, dans le cours de la semaine, et en donnera à un jour marque le mémoire à l'économe ; afin qu'elle ne soit pas obligée de le demander dans les tems incommodes.

XXI, Les Sœurs officières ne rapporteront jamais, qu'à la Supérieure, ou pour les novices, à leur maîtresse seulement, les défauts qu'elles pourraient remarquer dans les partienlières, avec lesquelles elles auraient quelque communication, à l'occasion

de leurs emplois.

XXII. Mais de tous les avis et réglemens, le plus important pour éviter les médisances et les fautes contre la subordination et la charité, est que les Sœurs ne s'entretiennent jamais touchant la distribution des

ch qu rai l'o de pér sile

ce obli et q Striv à ce jusq par gard res i auta donn Seur soun since te un

la che de la si elles le la Suse et de

oira, aucicloses
in dans
claseur marc; afin
cle demodes,
ne rapcitresse
s pourarticuluraient

et reir évis conté, est int jai des charges, et qu'elles ne se communiquent point les vues qu'elles pourraient avoir sur le changement que l'on fera, ou qu'elles jugent qu'on devrait faire des officières. La Supérieure doit être exacte à imposer silence, à celles qui tomberaient dans ce défaut.

XXIII. Comme la Supérieure est obligée de veiller sur les officières, et que celles ci doivent exactement suivre ses intentions, quand même elles ne sembleraient pas conformes; è ce qui est porté dans les règles, josqu'au temps de la visite au moins par provision, elle doit bien prendre garde de son côté que les particulières ne soient pas trop chargées, et autant qu'elle le pourra, elle leur donnera les secours nécessaires. Les Sœurs, d'un autre côté, doivent se soumettre à elle, avec simplicité et sincérité de cœur, et lui rendre compte une fois tous les mois, autant que la chose sera possible et raisonnable, de la facilité on difficulté qu'elles

on

eff

Vi

đe.

COL

fide d'h

Chi

N.

la '

cha

pen

POPE

usa,

Chr

de la manière dont elles s'y comportent. Elles lui proposeront toutes choses avec tant de docilité, qu'elles prennent, sans peine, ses sentimens pour les suivre; afin que tout ce qu'elles feront en conformité de ces saintes Règles ne soit qu'obéissance à Dieu et renoncement à leur propre jugement; en cela consiste toute la perfection religieuse.

#### FORMULE

Des vœux simples que les S 4 de la Congrégation feront le joux de leur Profession.

Au nom de Notre Seigneur J-C. et de sa très-Sainte Mère, je, Sœur N. m'offrant et me donnant à Dieu, promets et fais vœu à sa divine majesté de garder pauvreté, chasteté et obéissance; et d'instruire les personnes de mon sexe autant que j'en serai jugée capable, snivant les règles, coutumes et usages de la Congrégation de Notre-Dame établic

à Ville-Marie; sous l'autorité et juridictiffices, et on de Monseigr. l'Illustrissime et Révécomporrendissime évêque de Montréal; pour cet t toutes effet j'implore le secours de la très-Ste. é, qu'el-Vierge,de son glorieux époux St. Joseph, es sentide mon St. Ange gardien et de toute la que tout cour céleste, afin de pouvoir accomplir rmité de fidèlement ce vœu que je fais ce jourm'obéisd'hui,.... du mois.... de l'an..... t à leur consiste

### Pour la Rénovation.

Au nom de Notre Seigneur Jésus-Christ et de sa très-Ste. Mère, je, Sœur N. renouvelle le vœu que j'ai fait à la divine majesté de garder pauvreté, chasteté, obéissance et d'instruire les personnes de mon sexe, autant que j'en serai jugée capable, suivant les règles et usages de cette Congrégation.

### Pour le vau de Stabilité.

Au nom de Notre Seigneur Jésus-Christ et de sa très-Sainte mère, je, Sœur N. m'offrant et me donnant à Dieu,

a de la

ur J-C.
Sour N.
promets
le garder
nce; et
on sexe
ble, anisages de
s établic

promets et sais vœu à en divine majesté de Stabilité dans la Congrégation de Notre-Dame, et d'y restér toute ma vie en y gardant les vœux de pauvreté, chasteté, obéissance, et d'instruire les personnes de mon sexe, suivant les règles, coutames et usages de ceue Congrégation.

### Pour la Rénova

Au nom de Notre Seigneur Jésus-Christ et de sa très-Ste. Mère, je, Sœur N. renouvelle le vœu que j'ai fait à la divine majesté de Stabilité dans la Congrégation de Notre-Dame, en y gardant pauvreté, chasteté, obéissance et d'instruire les personnes de mon sexe, suivant les règles et usages de cette Congrégation.

## REGLE DES MAITRESSES

Des peneionnaires, et autres écolières.

I. L'emploi de la maîtresse des pensiennaires esi d'avoir soin des filles qu'on pour pour pour faite

eunt qu'e duci eu p Chr

pliq dest qui Jéss

dans dans ciles par la jesté de le Notrevio en y chasteté, ersonnes le, coutuation.

Jésuse, Sœuç
ait à la
la Congardant
t d'innuivant
Ogréga-

lières.

qu'on

eure reçues dans la maison pour pensiennaires, et il est à souhaiter qu'il y ait plusieurs. Mattresses, relativement au nombre de filles dont on se sera chargé pour les veiller et les instruire plus parfaitement.

II. Celles qui seront chargées de cet emploi doivent considérer que la Communauté se décharge sur elles de ca qu'elle a de plus précieux, qui est l'éducation, et le salut des ames rachetées au prix du sang de Notre Seigneur Jésus-Christ, que l'Eglise son épouse leur a confiées.

III. Elles doivent dans cette vue s'appliquer à tout ce à quoi l'obéissance les destine ; n'estimant rien de petit, de ce qui peut servir à établir le règne de Jésus-Chrit dans ces jeunes ames.

IV. Elles se serviront pour cela da tous les moyens possibles pour les former à une solide piété, s'insiduant doucement dans leur œur pour les gagner plus facilement à Dieu, leur faisant connaître, par des paroles pleines de tendresse, et de charité, qu'elles n'épargnent rien pour

les rendre dignes de le possèder un jour-

V. Elles les instruiront principalement de toutes les obligations du christianisme, selon la portée de leur esprit, leur donnant une haute idée de la vertu, et une

grande horreur du péché.

VI. Leur apprenant à faire un bon penge des sacremens; les dispositions qu'il faut apporter pour bien entendre la sainte messe, saire l'examen de conscience, la lecture spirituelle, la pureté d'intention qu'il faut avoir dans tous cos exercices et comment on doit faire toutes les actions de la journée, en la présence de Dieu.

VII. Elles doivent accoutumer les plus grandes à faire au moins un quart d'heure de réflexion tous les matins ; les portant à s'affectionner à la prière, les accoutumant à une grande ouverture de cœur, et les encourageant à n'avoir rien de caché pour les personnes qui les conduisent.

VIII. Les Maîtresses particulières auront une grande déférence et un grand respect pour la Maîtresse générale des en fa

prot tout

pen leur auti env aur ploi

d'ur dou gra 1ºan

68 J'a ble

leu tité un jour, palement tianisme, eur don-

un bon positions endre la le conpureté ous ses e toutes ésence

er les n quart ns ; les re, les ure de ir rien s con-

lières grand des enfans; et elles suivront ses avis en toutes choses.

IX. Elles auront aussi entr'elles une grande union et cordialité, ne se désapprouvant jamais les unes les autres, surtout en la présence des ensans, ou de

foute autre personne séculière.

X. Elles ne souffriront jamais que les pensionnaires manquent de respect, ni à aucune des autres Sœurs qui pourraient leur être envoyées, pour les soulager ; ou qui les auraient précédées dans les inêmes emplois.

XI. Elles doivent traiter les enfans d'une façon honnête; leur parlant avec douceur; ayant un maintien doux et grave, qui leur imprime en même tems,

l'amour, la crainte et le respect.

XII. Elles prendront garde de n'êtra point partiales envers les enfans; et de les traiter également; ne s'attachant pas j'avantage à celles qui sont plus agréables, plus jolies, plus caremantes: mais leur témoignant à toutes une égale chatité; réservant les marques de bienveil-

lance pour celles qui seront les plussages, les plus modestes et les plus obéis-

XIII. Elles ne rechercheront l'amitié des ensans qu'autant qu'il pourrait être nécessaire pour leur bien, ainsi elles ne leur permettront pas de s'attacher trop à elles, mais elles les règleront doucement dans leur témoignages d'amitiés.

XIV. Elles ne les reprendront et ne les corrigeront jamais par mouvement de colère, mais elle suspendront le châtiment et la correction, jusqu'à ce que l'é-

motion soit passée.

XV. Celles qui étant averties deux on trois fois, avec douceur, de leur fautes, ne se corrigeront point, seront punies par de petites pénitences qu'on leur imposera ; si elles se rendent indociles, on pourra les punir plus sévèrement ; mais si après tout cela elles ne se corrigent pas, la Maîtresse avertira la Supérieuro, afin qu'on les renvoie au plutôt, de crainte qu'elles ne fissent tort à leurs compagnes, et à toute la Communauté.

XVI. On pourra cependant pardon-

her o kince ou di pénir

X Matt les fo de pe rectio faire qu'e: en fa

Vaise contr fache

XI les p elles eleme les e len di

X da ne dans unifor les plus

l'amitié rait être elles ne trop & cement

t et ne ent de châti+ le l'é-

deux autes, s par sposon mais gent uro, de

Ore "d'

16.1 1

Dh.

ner souvent à celles qui auraient avoire sincèrement leurs fautes d'elles-mêmes ; ou du noins, diminuer de beaucoup leurs pénitences.

XVI. Il n'est pas nécessaire que les Maîtresses reprennent les enfaus toutes les fois qu'elles feront de petites fautes; de peur de les accoutumer trop à la cortection : il est quelque fois bon de ne pas faire semblant de les voir, et attendre qu'elles en aient fait plusieurs pour leur en faire faire la satisfaction.

XVIII. Pour les corriger de leur mauvaise grace elles ne doivent pas les contresaire d'une saçon qui puisse les facher.

XIX. Elles ne souffiront jamais que les pensionnaires soient convent mais elles leur feront pratiquer leur petit réglement, qui partage leur teme entre les exercices de piété, les ouvrages et les divertissemens.

XX. Les Maîtresses prendront garde de ne point laisser remarquer d'inégalité dans leur humeur; mais d'être autant uniformes qu'il leur sera possible; dans la conduite qu'elles garderont envers les enfans.

XXI. Elles ne doivent pas non plus se familiariser trop avec leurs pensionnaires; se contentant de leur faire paraître beaucoup d'inclination à les servirs et les engager par-là à y'adresser à elles

avec beaucoup de confinnce.

AXII. Elles les traiteront toujours civilement, ne leur parlant qu'avec douceur ; supportant leurs faiblesses, et leur petites humeurs, quoiquelles soient quelque fois assez facheuses, ne les rebutant jamais, lors même qu'elles ne trouveraient pas dans ces enfans les dispositions qu'elles pourraient désirer, pour les choses qu'elles leur enseignent.

XXIII. Elles ne parleront jamais aux autres Sœurs, des défauts des pensionnaires; mais seulement à la Maîtresse Générale, et à la Supérieure, lorsqu'il

aera nécessaire.

XXIV. Pour leur apprendre utilement, elles doivent leur enseigner peu de choses à la fois, les leur faisant répéter jusqu'à ce qu'elles les comprennent

éhar los f

la S tout écris

> prés cher leur los a appr la re

X qui n la S auta enfa

: X sorti rease non plus pensionaire paa servir;

vers led

ours ciec douet leur
nt quels rebule troulisposiour les

ais aux ensionîtresse requ'i!

utileer peu répénnent suffisamment; ne se contentant pas d'en charger leur mémoire; mais tachant de les faire passer jusque dans leur cœur.

XXV. Elles les porteront à respecter la Supérieure et les autres Sœurs; surtout celles qui leur montrent à lire, et à écrire, et à faire des ouvrages.

XXVI. Une des Sœurs sera toujours présente quand elles se lèveront, se coucheront, qu'elles prendront leurs repas, et leurs récrédtions, en un mot, dans tous les autres tems de la journée, pour leur apprendre à faire toutes ces actions avec la retenue, et la modestie convenables.

XXVII. Et pour aider les Maîtresses qui ne pourraient pas s'acquitter de tout, la Supérieure leur donnera des aides, autant qu'elle pourra pour habiller les ensans et leur apprendre à travailler.

KXVIII. Enfin, quand les Maîtresses sortiront de cet office, elles ne s'intéresseront plus pour les enfans qui aurons

été sous leur conduite, mais après avoir donné, en sortant, les avis nécessaires à celles qui leur succèderont dans la même charge, elles s'en rapporteront entièrement aux nouvelles Maîtresses.

ge

cl

rė

fi

ja

pe

C

18

m

q

u

m

qı

DE

CC ET

### TABLEAU

Des indulgences plénières de la Congré-

1: Indulgences accordées à la Communauté des Sottre de la Congrégation de Notre-Dame. En vertu d'un Indutt à perpetuité du Pape Grégoire XVI, en date du 22 janvier 1843, Indulgence plénière pour toutes les Sœurs de la Congrégation de Notre-Dame et toutes les filles qui demourent dans la diteCongrégation;pouren que s'étant confessées, et ayant communié le jour où l'on célèbre la fête de St Joachim, elles visitent dévos tement quelque Eglise, ou chapelle, ou oratoire, et y prient quelque tems, avec ferveur, pour la propagation de la foi. Come Induigence est applicable sua dé-Marine P. William Care of great and animal

dans la porteront

Congré-

la Comrégation
Indult à
XVI, en
lulgence
la Cones les filgrégatiet ayunt
dèvoelle, ou
la foi.
un déc

J .. . . . 57

En vertu d'un Indult, aussi à perpètuité du même Pape, en date du 26 juillet 1841, chaque Sœur de la Congrégation de N.-D. peut gagner: 1°. une Indulgence de 100 jours, pour tous et chacun des exercices presci par la règle, auxquels elle aura vaqué avec fidélité. 2°. une Indulgence de 300 jours, tous les soirs, si s'étant examinée. pendant quelques momens, sur les fautes commises pendant la journée, contre ses saintes règles, elle se propose sincèrement de n'y plus retomber, et fait quelque pénitence, par exemple, baiser la terre, en s'humiliant de tant de fautes : se frapper la poitrine, en se pénétrant des sentimens d'une véritable componction; faire le signe de la croix, avec une vive douleur d'avoir contribué à la mort du Sauveur, et autres actes de piété que le Saint-Esprit pourrait lui inspirer.

11. Le jour de la Visitation de la sainte Vierge, 2 juillet, Indulgence plénière pour toutes les personnes qui, ayant communié, visiteront l'église de la Con-

grégation de Notre-Dame.

111. Le jour de Ste Anne, 26 juillet, Indulgence plénière pour toutes les personnes qui, ayant communé, visiterent l'église de la Congrégation.

Ĺ

me

et

1'E

Vi

Su

et

gė

IV. Le dimanche dans l'octave de l'Assomption, solennité de St. Joachim, Indulgence plenière pour toutes les Sieurs de la Congrégation qui, ayant communié, visiterent dévotement quelqu'église ou chapelle ou oratoire et y prierent pour la propagation de la foi.

V. Le jour de la fête du Sacré Cœur de Marie, le dimanche après la solemnité de l'Assomption de la Ste. Vierge, Indulgence plénière pour toutes les Sœurs de la Congrégation qui, ayant communié, prieront pour les intentions ordinaires.

VI. Le jour de la Présentation de la sainte Vierge, 21 novembre, Indulgence plénière pour toutes les Sœurs de la Congrégation qui, ayant communié, visiteront l'église de la dite Congrégation.

### LES COMMUNIONS DE REGLE.

Tous les dimanches et les fêtes commandées

Les jours de fêtes de notre Seigneur et de la très-sainte Vierge dont toute l'Eglise fait l'office et leurs octaves.

La fête du patron, le Saint du mois, le jour du baptême, de l'entrée au no-

viciat, et de la profession.

La fête de Monseigneur l'évêque, du Supérieur du Séminaire, du Confesseur, et de la Supérieure.

Le Mercredi des Cendres.

Tous les vendredis depuis la Sepuisrésime jusqu'au vendredi qui précède le Dimanche des Rameaux.

De St. Jean l'Evangéliste, 27 déc.

Le jour de la mort de la

12 janv. Sœur Bourgeois, La Conversion de St. Paul, 25 janv. 19 mars. La fête de St Joseph, 25 avril. De St. Marc. De SS. Philippe et Jacques, 1 mai. mai. De l'Inv. de la Ste. Croix, 3 juin. De St. Barnabé.

juillet. es neriteront

ve de chim. Sieura nunié. se ou t pour

Cour ennité e, In-Sœure nuvié. raires.

de la gence de la é, visiation.

|                             |      | .6       |
|-----------------------------|------|----------|
| De St. Jean-Baptiste,       | 24   | juin.    |
| De Ste. Madeleine,          |      | juillet- |
| De St. Jacques,             | 0.5  | Jumer-   |
| De Ste. Anne,               | 25   | juillet. |
| De Ste. Anne,               | 26   | juillet. |
| De St. Barthélemi,          | 24   | août.    |
| De St. Augustin,            | 99   | 2044     |
| De l'Exalt. de la Ste.Croix | - 14 | ar ma    |
| De St. Mathieu,             | , 13 | soht.    |
| Dog SS Anna Co              | 21   | sept.    |
| Des SS. Anges Gardiens,     | 20   | ctobr.   |
| De St. Luc,                 | 18   | oct.     |
| De SS. Simon et Jude,       | . 28 | oct.     |
| Le jour des morts,          | 2    |          |
| La fête de Ste. Catherine,  |      | nov.     |
| De St. André                | 25   |          |
| De St. André,               | 30   | nov.     |
| De St. François Xavier,     | 3 dé | cem.     |
| De St. Thomas,              | 21   | déc.     |
|                             | ~ 1  | ucc.     |

Les communions d'usage, tous les jeudis et autres fêtes de dévotion.

(FIN.)

juin. uillet. uillet.

uillet.
août.
août.
sept.
sept.
ctobr.
oct.
oct.
nov.
nov.
déc.

jeu-

| LETTRE PASTORALE DE MGR.                                           |     |
|--------------------------------------------------------------------|-----|
| J. C. PRINCE.                                                      | TI  |
| Règles de St. Augustin.                                            | AII |
|                                                                    |     |
| Réglemens des Sœurs Séculières de<br>la Congregation de Notre-Dame | la  |
| De la fin pour laquelle cette Con-<br>grégation est instituée.     | 3   |
| Des personnes qui pourront être                                    | . K |
| reçues dans la Congrégation.                                       |     |
| Des vœux simples que les Sœurs                                     |     |
| feront de garder la pauvreté,<br>la chasteté et l'obéissance dans  |     |
| la Congrégation et de faire l'ins-                                 |     |
| truction, autant qu'on les en ju-                                  |     |
| gera capables.                                                     | 9   |
| De la pauvrete.                                                    | -11 |
| De la chasteté.                                                    | 14  |
| De l'obéissance.                                                   | 16  |
| De l'instruction des personnes de                                  |     |

| leur sexe.                           | 22   |
|--------------------------------------|------|
| Du vonu de Stabilité.                | 27   |
| Du tems et des conditions requi-     | 21   |
| ses pour faire les vœux simples      |      |
| et le vœu de Stabilité.              | 29   |
| Du renouvellement les vœux.          | 1.6  |
| De l'union et de la charité          | 31   |
| De l'union et de la charité qui doit | • /  |
| être entre les Sœurs et ce           |      |
| qu'elles se doivent les unes aux     | 25   |
| autren                               | 32   |
| De ce que les Sœurs se doivent en    | *    |
| cas de mort qu de maladie.           | 44   |
| Dit silence et de la modestie.       | 48   |
| Des moutiles des chambres et des     |      |
| nabita des Sœures                    | 54   |
| De l'ordre et de l'observance de     | .03  |
| la journée et du réglement des       | 64 ' |
| dévotions.                           | 59   |
| Ordre pour les jours de fêtes.       | 65   |
| De la confession.                    |      |
| De la communion.                     | 67   |
| Des refrace et au s' 3.1             | 79   |
| Des jeunes et austérités corpo-      | 1 .  |
| . Tolich,                            | 75   |
| Des conférences.                     | 77   |
| Des retraites.                       | 78   |
| Du chapître.                         | 81   |

| Du travail.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 84    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| De la demeure des domestiques;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
| des lieux où l'on parlera aux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
| personnes de dehors, des sorties,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
| personnes de dendrogues en ever                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| des visites et conversations avec                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 00    |
| les externes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 88    |
| Du parloir, and an analysis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | . 92  |
| De l'administration des biens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ,     |
| temporels des Sœurs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | . 195 |
| Des écoles pour les externes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 99    |
| Des pensionnaires                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 102   |
| Des pensionnaires, De l'instruction des filles séculié-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 106   |
| rea.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 100   |
| Des femmes et filles du monde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | KI.   |
| qu'on peut recevoir pour faire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
| des retraites.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 108   |
| \ Des missions.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 109   |
| Des assemblées capitulaires et de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ,     |
| celles du conseil.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 117   |
| Du Supérieur, du Directeur, du                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
| Dil Superieur, du Dicessor, da                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | di da |
| confesseur et de la visite de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 127   |
| Monseigneur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 121   |
| De l'élection d. La Supérioure et                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
| des autres officières.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 132   |
| De la réception des silles au no-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 174   |
| vicint et des formalités que l'e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | iu    |
| A manifest de senado das comos de senado de se |       |

### TATEM. TABLE.

flavors well

| doit y garder was a warman 144       |
|--------------------------------------|
| Du renvoi des novices. 148           |
| Des causes pour lesquelles on        |
| peut renvoyer une Sœur pro-          |
| fesse, tant après les vœux sim-      |
|                                      |
| ples, qu'après le vœu de Sta-        |
| bilitée de su sus manufact 150       |
| De l'obligation de garder les        |
| choses contenues dans ces            |
| présents réglements. 152             |
| Acceptation des précédens ré-        |
| glemens. 153                         |
| Formule de déposition que la Su-     |
| périeure fait de sa charge, en       |
| présence de Monseigneur et de la     |
| 11 la Communaute, woiste jours add   |
| avant de procéder aux élec-          |
| tions.                               |
|                                      |
| Avertissement que Manseignent all    |
| l'Evêque, ou cere pui préside        |
| de sa part à l'election de la Su-le  |
| perieure, donne aux Sœurs vo-        |
| cales                                |
| Supplément aux regi a primitives     |
| données par Wipwil St. Valier. ibid  |
| Des officières en géadail et des re- |
|                                      |

Form les fero Pour Pour Sta Règle nai Table et p

| gles qui leur sont communes.                              | 157      |
|-----------------------------------------------------------|----------|
| Formule des vœux simples que les Sœurs de la Congrégation |          |
| feront le jour de leur profession.                        | 166      |
| Pour la Rénovation.                                       | 167      |
| Pour le vœu de Stabilité.                                 | ibid     |
| Pour la Renovation du vœu de                              | 1        |
| Stabilité.                                                | 168      |
| Règle des Maîtresses des pension-                         | Walder ! |
| naires et des écolières.                                  | ibid     |
| Tableau des Indulgences plénières                         |          |
| et partielles de la Congrégation.                         | 176      |
| Communions de règle.                                      | ibid     |

(FIN DE LA TABLE.)

154 (L)

£ 176.0

144

150

ADOS.

152 153

50 156

ibid



